





# HISTOIRE ANCIENNE

TOME NEUVIEME.



# HISTOIRE

ANCIENNE
DES EGYPTIENS,
DES CARTHAGINOIS,
DES ASSYRIENS,
DES BABYLONIENS,
DES MEDES ET DES PERSES,
DES MACEDONIENS,

DES GRECS.

Par M. ROLLIN, ancien Relleur de l'Univerfité de Paris, Professeur d'Eloquence au College Roial, & Associé à l'Académie Roiale des Inscriptions & Belles-Lettres.

TOME NEUVIE'ME



A PARIS,

Chez la Veuve Estienne, Libraire, rue faint Jacques, vis-à-vis la rue du Plâtre, à la Vertu.

M. DCC. XXXV.
Avec Approbation & Privilege du Roi.





LIVRE DIX-NEWVIEME.

## SUITE DE L'HISTOIRE

DES SUCCESSEURS

# D'ALEXANDRE



E LIVRE dix-neuviéme contient trois Articles. Dans le premier on expofe l'histoire de Persée dernier roi de Macédoine,

dont le régne dura onze ans, & finit l'an du Monde 3837. Le fecond Arcicle s'étend depuis la défaite de Perfée jufqu'à la ruine de Corinthe, qui fut "prife & brulée l'an du Monde 3838, & renferme un peu plus de vingt ans. Le troiféme Article renferme l'hiftoire de Syrie & celle d'Egypte, qui font unies ensemble pour la plus grande partie. Celle de Syrie dure Tome IX.

#### HISTOIRE

près de cent ans, depuis Antiochus Eupator fils d'Antiochus Epiphane jufqu'à Antiochus l'Afiatique, fous qui la Syrie devint province de l'Empire Romain, c'eft-à-dire depuis l'an du Monde 3840 jufqu'à 3939. L'hiftoire d'Egypte dure aufit cent ans, depuis la 20<sup>4</sup>. année de Ptolémée Philomètor jufqu'au tems où Ptolémée Auléte fur chaffé du trône, c'eft-à-dire depuis l'an du Monde 3845 jufqu'à l'an 3946.

#### ARTICLE PREMIER.

CET ARTICLE comprend l'efpace d'onze années, qui est le tems qu'a duré le régne de Persée dernier rei de Macédoine, depuis l'an du Monde 3826 jusqu'à 3837.

### 5. I.

Perse se prépare sourdement à la guerre contre les Romains. Il sache, inutilement de se concilier les Achéens. Les messures serveites qu'il prenoit, n'étoient point incommes à Rome. Eunéme y arrive. S'en aversit de nouveau le Sénat. Perse entreprend de se désure de ce Prince, d'abord par un assissifier puis par le poisson. Les Rovanin rompent avec Perse. Sentimens d'aispo-

pis success. D'Alexand. 3
fitions des Rois & des villes par raport à la guerre de Macédoirle. Après
plusieurs ambassades de part & d'autre, la guerre est déclarée dans les
formes.

LA MORT de Philippe arriva fort AN.M., 826.

à propos pour différer la guerre con- Liv. lib. 40. tre les Romains, & pour leur laisser . 57. 58. le tems de s'y préparer. Ce Prince Oros. lib. 4. avoit formé un étrange dessein, & avoit déja commencé à le mettre à exécution : c'étoit de faire venir du pays des Bastarnes, peuples de la Sarmatie Européenne qui fait partie de la Pologne, près des embouchures du Boristhéne, un nombre considérable de troupes tant d'infanterie que de cavalerie. Après qu'ils auroient passé le Danube, il devoit les établir à la place des Dardaniens qu'il avoit résolu de détruire absolument, parce que, comme ils étoient très voisins de la Macédoine; ils ne manquoient pas d'y faire des irruptions dès qu'ils en trouvoient l'occasion favorable. Les Bastarnes, laissant leurs femmes & leurs enfans dans ce nouvel établissement, devoient passer en Italie Pour s'enrichir du butin opulent qu'ils

espéroient y faire. Quel que dût être le succès, Philippe comptoit y trouver de grands avantages. S'il arrivoit que les Bastarnes fussent vaincus par les Romains, il se consoleroit facilement de leur défaite en se voiant délivré par leur moien du voisinage dangereux des Dardaniens : & si leur. i rruption dans l'Italie réussissoit, pendant que les Romains seroient occupes à repousser ces nouveaux ennemis, il auroit le tems de recouvrer tout ce qu'il avoit perdu dans la Gréce. Les Bastarnes s'étoient déja mis en marche, & étoient affez avancés, lorsqu'ils apprirent la mort de Philippe. Cette nouvelle, & divers accidens qui leur arrivérent, suspendirent leur premier desfein, & ils fe diffipérent de côté & d'autre. Antigone, que Philippe destinoit pour son luccesseur, avoit été emploié malgré lui à cette intrigue. A son retour. Perfée le fit mourir ; & pour mieux s'affermir fur le trône il envoia des Ambassadeurs aux Romains leur demander qu'ils renouvellassent avec lui l'aliance qu'ils avoient faite avec fon pere, & que le Sénat le reconnût pour roi. Il ne cherchoit qu'à gagner du tems,

DES SUCCESS, D'ALEXAND.

Une partie des Bastarnes avoit pour- An.M.1819 fuivi fa route , & étoit actuellement Av. J.C. 175. en guerre avec les Dardaniens. Les n. 23. Romains en prirent ombrage. Persée s'excufa par fes Ambassadeurs , & fit entendre que ce n'étoit point lui qui les avoit mandes , & qu'il n'avoit ... flué en rien dans leur entreprise. Le Sénat, sans approfondir davantage la chose, se contenta de le faire averrir qu'il eût foin de conserver inviolablement les conditions du Traité fait avec les Romains. Les Bastarnes, après avoir remporté d'abord quelques avantages, furent enfin obligés, du moins pour la plupart, de retourner dans leur pays. On dit qu'aiant trouvé le Danube glacé, & aiant enrrepris de le passer, la glace s'ouvrit fous leurs pies, & qu'ils furent tous engloutis dans le fleuve.

On apprit à Rome que Perfée avoit As.M.183000 envoié des Ambassadeurs à Carthage, Ar.J.C.1741-& que le Sénat leur avoit donné aut.-8-17-18-20 dience de nuit dans le temple d'Esculape. On jugea à propos de faire pasfer des Ambassadeurs en Macédoine pour veiller sur la conduite de ce Prince. Il venoit de réduire par la Dolopes \* qui refusoient de lui obéir. Après cette expédition, il s'avança vers Delphes, sous prétexte d'aller consulter l'Oracle, mais en effet, à ce qu'on crut, pour avoir occasion de parcourir la Gréce, & de s'y faire des alliés. Ce voiage jetta d'abord l'allarme dans le pays , & il n'y eut pas jusqu'à Euméne qui n'en fût effraié dans Pergame. Mais Perfée, dès qu'il eut consulté l'Oracle, retourna dans son roiaume en traverfant la Phthiotide, l'Achaïe, & la Thesfalie, sans faire aucun tort dans les terres par où il palloit. Il envoia ensuite presque dans toutes les villes qu'il avoit parcourues des Ambassadeurs ou des Lettres circulaires pour demander qu'on oubliat les sujets de mécontentement qu'on pouvoit avoir eus sous le régne de son Pere, qui devoient être ensevelis avec lui.

Sa principale attention fut de se réconcilier avec les Achéens. Leur Ligue & la ville d'Athénes avoient porté leur colére & leur haine contre les Macédoniens jusqu'à rompre par un Décret tout commerce avec

11. 4

<sup>\*</sup>La Dolopie étoit une confinoit avec l'Epire.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. eux. Cette dissension déclarée donnoit lieu aux esclaves qui fuioient de l'A. chaïe de se retirer dans la Macédoine, où ils trouvoient un asyle assuré, & où ils savoient bien qu'on n'iroit pas les chercher ni les redemander depuis le Décret d'interdiction générale. Perfée fit arrêter tous ces esclaves, & les renvoia aux Achéens avec une lettre obligeante, où il les exhortoit à prendre des mesures qui empéchassent leurs esclaves de se retirer encore de la même sorte dans ses Etats. C'étoit demander tacite- ment qu'on rétablît l'ancien commerce. Xénarque, qui étoit pour lors en charge, & qui cherchoit à faire sa cour au Roi, appuia fort sa demande & il étoit soutenu par ceux qui desiroient vivement de recouvrer leurs esclaves.

Callicrate, l'un des principaux de l'assemblée, qui étoit persuadé que le salut de la Ligue conssistoit à garder inviolablement le Traité conclu avec les Romains, représenta que c'étoit y donner une atteinte ouverte, que de se réconcilier avec la Macédoine qui se préparoit à leur déclarer la guerre au premier jour. Il conclut

#### HISTOIRE

à laisser les choses dans l'état où esles étoient, en attendant que le tems fit connoitre si ses craintes étoient vaines ou non. Que si les Macédoniens conservoient la paix avec Rome, il seroit assez tems pour lors de rentrer en commerce avec eux; qu'avant cela la réunion seroit prématu-

rée & dangereuse.

Areon, frere de Xénarque, qui prit la parole après Callicrate, s'efforça de montrer qu'on jettoit de vaines terreurs dans les esprits. Qu'il ne s'agissoit point de faire un nouveau Traité & une nouvelle alliance avec Perfée, & encore moins de rompre avec les Romains, mais simplement de changer un Décret auquel les injustices de Philippe pouvoient avoir donné lieu, mais que Persée son fils, qui n'y avoit eu aucune part, ne méritoit point certainement. Que ce Prince lui-même comptoit bien, qu'en cas de guerre contre les Romains, la Ligue ne manqueroit pas de se déclarer pour eux. Mais, pendant que la paix subliste, si l'on ne veut pas faire cesser entiérement les haines & les dissensions, n'est-il pas raisonnable qu'au moins on les suspende & qu'on DES SUCCESS. D'ALEXAND. 9

ms

nt

0-

rit

rça

165

'a-

rec

de

ti-

n-n

ui

oit

ce

cas

ire

es

on

On ne finit rien dans cette affemblée, Comme on avoit trouvé mauvais que le Roi fe fût contenté de lui adreffer fimplement une lettre, il envoia depuis des Ambassadeurs pour l'affemblée qui avoit été convoquée à Mégalopolis. Mais ceux qui craignoient de choquer Romé, firent tarit qu'on refusa de leur donner audience.

Les Ambalfadeurs que le Sénat An.M.1811:
avoit envoiés en Macédoine, mairqué - Liv. lière
rent à leur retout qu'ils n'avoient nu 5 64
pu approchef du Roi, fous prétexte
tantôt du'il étoit abfent, tantôt gu'il

pu approtier au Roi, jois pretexte tantôt qu'il étoir ablent, tantôt qu'il étoit incommodé: double prétexte également faux. Qu'au refte il leur avoit paru clairement que tout se préparoit à la guerre, & qu'il faloit s'attendre qu'elle éclateroit au premier jour. Ils rendirent compte aussi l'état où ils avoient trouvé l'Etolie, agitée de discordes intestines, que l'acharnement des deux partis opposés portoit à des excès suireux, sans que leur autorité eût puraprocher & adoucir ceux qui en étoient les chèss.

Comme à Rome on s'attendoit à la guerre contre la Macédoine, on commença à s'y préparer par les cé-

rémonies de religion, qui, chez les Romains, précédoient toujours les déclarations de guerre: c'est-à-dire par l'expiation des prodiges, & par

divers lacrifices qu'on offroit aux

dieux.

Marcellus étoit un des Ambassadeurs que le Sénat avoit envoiés dans la Gréce. Après avoir pacifié, autant qu'il étoit possible, les troubles de l'Etolie, il passadans le Péloponnése, où il avoir fair convoquer l'assemblée des Achéens. Il loua extrêmement leur zêle, d'avoir constamment soutenu le Décret qui défendoit tout commerce avec les Rois de Macédoine. C'étoit déclarer ouvertement ce que les Romains pensoient à l'égard de Persée.

Ce Prince ne cessoi de solliciter les villes de la Gréce par de fréquentes ambassades, & par de magnifiques prometles qui passoi allez porté d'inclination pour lui , & beaucoup plus que pour Euméne, quoique ce dernier eût rendu de grands services à la plupart de ces villes , & que celles qui faisoient partie de son domaine n'eussempas voulu changer leur condition avec

DES SUCCESS. B'ALEXAND. les villes qui étoient entiérement libres. Il n'y avoit cependant nulle comparaison à faire entre ces deux Princes pour le caractére & pour les mœurs. Persée étoit absolument décrié pour ses crimes & pour sa cruauté. On l'accusoit d'avoir tué sa femme de sa propre main depuis la mort de son pere, de s'être défait secrettement d'Apelle du ministère duquel il s'étoit servi pour faire périr son frere, & d'avoir commis beaucoup d'autres meurtres tant au dedans qu'au dehors de son roiaume : au lieu qu'Euméne s'étoit rendu recommandable par sa tendresse pour ses freres & ses proches, par la justice avec laquelle il gouvernoit ses sujets, & par son penchant généreux à faire du bien & à rendre service aux autres. Malgré cette différence de caractère on lui préféroit Persée, soit que l'ancienne grandeur des Rois de Macédoine leur infpirât du mépris pour un Etat dont l'origine étoit toute récente & qu'ils avoient vû naître, soit que les Grecs aspirassent à quelque changement, soit enfin parce qu'ils étoient bien aises d'avoir en lui un appui qui tînt en respect les Romains.

les dire par aux

les

lans tant s de nése, blée nent soutout

t ce

r les ntes prop ses

nclique r eût

faifent avec

# Perfée s'appliqua en particulier à

rechercher l'amitié des Rhodiens, & à les détacher du parti de Rome. Polyb. Le- C'étoit de Rhodes qu'étoit partie Laodice fille de Séleucus pour aller partager le trône de Macédoine avec Perlée en l'épousant. Les Rhodiens lui avoient équipé la flote la plus brillante qu'il soit possible d'imaginer. Persée en avoit fourni les matériaux, & jusqu'aux foldats & aux matelots qui lui avoient amené Laodice, tous reçurent de lui un ruban d'or. Un jugement que Rome prononça en faveur des Lyciens contre ceux de Rhodes , avoit extrêmement irrité ceux-ci. Persée tâcha de profiter de leur indisposition contre Rome pour se les attacher.

AN.M., 1831. Les Romains n'ignoroient pas les Av.J.C. 1721. mesures que prenoit Persée pour gatie lis. 44.

gner les peuples & les villes de la Gréce. Euméne vint exprès à Rome achever de les en éclaireir. On l'y reçut avec toutes les marques de dificition possibles. Il déclara, qu'outre le desir de venir rendre ses hommages aux dieux & aux hommes à qui il étoit redevable d'un établissement qui ne lui laissoit rien à souhai-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 13 ter, il avoit exprès entrepris ce voiage pour avertir en personne le Sénat d'aller au devant des entreprises de Persée. Que ce Prince avoit hérité de la haine de Philippe son pere contre les Romains, austi bien que de son sceptre, & qu'il n'omettoit rien pour se préparer à une guerre qu'il croioir. lui être échue comme par droit de fuccession. Que la longue paix dont la Macédoine avoit joui lui fournissoit de nombreuses troupes & très vigoureuses : qu'il avoit un riche & puissant roiaume : qu'il étoit lui-même dans la fleur de l'age, plein d'ardeur pour les expéditions guerrières, dont il avoit fait l'apprentissage sous les yeux & sous la conduite de son pere, & où il s'étoit depuis fort exercé en diverses entreprises contre ses voisins. Qu'il étoit fort considéré dans les villes de la Gréce & de l'Asie, sans qu'on pût bien dire par quelle sorte de mérite il avoit acquis ce crédit, si ce n'est que sa haine pour les Romains lui en tenoit lieu. Qu'il n'avoit pas moins d'autorité chez de puissans Rois. Qu'il avoit épousé la fille de Sélencus, & donné la sœur en mariage à Prusias. Qu'il avoit su s'attacher les Béotiens, naHISTOIRE

tion fort belliqueuse, que son pere n'avoit jamais pu gagner; & que sans l'opposition de quelques particuliers affectionnés aux Romains, il avoit été tout prêt de renouer commerce avec la Ligue Achéenne. Que c'étoit à Persée que les Etoliens, dans leurs troubles domestiques, s'étoient adressés pour lui demander du secours, & non aux Romains. Que, soutenu par de si puissans alliés, il faisoit par luimême des préparatifs de guerre, qui le mettoient en état de le passer de secours étrangers. Qu'il avoit trente mille hommes de pié, cinq mille chevaux, des vivres pour dix ans : qu'outre les revenus immenses qu'il tiroit chaque année des mines, il avoit de quoi stipendier pendant un pareil nombre d'années dix mille hommes de troupes étrangères, sans compter celles du pays. Qu'il avoit amassé dans ses arsenaux des armes pour équiper trois armées aufsi grosses que celle qu'il avoit actuellement; & que quand la Macédoine seroit hors d'état de lui fournir des troupes, il avoit à sa disposition la Thrace, qui étoit une pepiniére d'hommes inépuisable. Euméne ajouta, qu'il n'avançoit rien ici

DES SUCCESS. D'ALEXAND. IT fur de simples conjectures, mais sur la connoissance certaine qu'il avoit prise des faits par d'exactes informations. » Au reste, dit-il en finissant. » après m'être acquité d'un devoir .» que mon respect & ma reconnois. -» sance pour le peuple Romain m'im-» posoient, & avoir, s'il est permis » de parler ainfi, délivré ma confcien-» ce ; il ne me reste qu'à prier les dieux » & les déesses de vous inspiter les » penfées & les desseins qui convien-» nent à la gloire de votre Empire, \* & à la sureté de vos alliés & de » vos amis, dont le salut dépend du » vôtre.

Ce discours toucha fort les Sénateurs. On ne sut point pour le préfent ce qui s'étoit passe dans le Sénat, sinon que le Roi Euméne y avoit parlé, & rien ne transpira au dehory, tant on gardoit un secret inviolable dans les délibérations de cette auguse assemblée.

On donna quelques jours après audience aux Ambassadeurs du Roi Persee. Ils trouvérent le Sénat fort prévenu contre leur Maître; & celui d'entr'eux qui portoit la parole, il s'appelloit Harpale, aigrit encore les ró HISTOIRE

espetts par son discours. Il dir que

Persée sonhaitoit qu'on le crùt sur
sa parole, lorsqu'il déclaroit n'avoir
rien dit ni fait qui ressent l'ennemi.
Qu'au reste, s'il s'apercevoit qu'on
cherchàt opiniàtrement contre lui un
sujet de guerre, il sauroit bien se défendre avec-courage. Que le sort des
armes est toujours hazardeux, & l'é-

vénement de la guerre incertain.

Les villes de la Gréce & de l'Asie, inquiétes de l'effet que ces Ambassades produiroient à Rome, y avoient aussi envoié des Députés sous différens prétextes ; les Rhodiens sur tout, qui se doutoient bien qu'Euméne les auroit mélés dans les accufations qu'il avoit formées contre Persée, & ils ne se trompoient pas. Dans une audience qui leur fut accordée, ils s'emportérent, avec violence contre Eumène, en lui reprochant qu'il avoit foulevé la Lycie contre les Rhodiens, & qu'il s'étoit rendu plus insupportable à l'Asie qu'Antiochus même, Ce discours fit plaisir aux peuples de l'Afie qui favorisoient sous main Persée, mais déplut fort au Sénar, & n'eut d'autre effet que de rendre les Rhodiens suspects, & de faire considérer davantage Euméne par cette espéce de conspiration qu'on voioit se former contre lui. On le renvoia comblé

d'honneurs & de préfens.

Harpale étant retourné en Macé- Liv. lib. 41. doine avec le plus de diligence qu'il". 15-19. lui fut possible, raporta à Persée qu'il avoit laissé les Romains dans la disposition de ne pas tarder lontems à lui déclarer la guerre. Le Roi n'en étoit pas fâché, se croiant en état, avec les grands préparatifs qu'il avoit faits, de la soutenir avec succès. Il en vouloit sur tout à Euméne, par qui il soupçonnoit que Rome avoit été instruite de toutes ses démarches les plus secrettes, & ce fut contre lui qu'il commença à se déclarer, non par la voie des armes, mais par celle du crime & de la trahifon. Il aposta Evandre de Créte Général de ses troupes auxiliaires, & trois Macédoniens qui lui avoient déja prété leur ministére en pareille occasion, pour assalfiner ce Prince. Perfée favoit qu'il se préparoit à faire un voiage à Delphes. Il adressa les assassins à une femme de condition nommée Praxo, chez qui il avoit logé lorsqu'il avoit été à Delphes. Ils se mirent en embuscade dans

HISTOIRE un défilé fi étroit, que deux hommes n'y pouvoient passer de front. Quand le Roi y fut arrivé, les assassins, d'une hauteur où ils s'étoient placés, roulérent contre lui deux grosses pierres, dont l'une lui tomba sur la tête, & le jetta par terre sans connoissance, & l'autre le blessa considérablement à l'une des épaules ; puis ils l'accablérent encore d'une grêle de moindres pierres. Tous ceux qui l'accompagnoient prirent la fuite, excepté un seul qui demeura pour le secourir. Les assassins, comptant le Roi pour mort, s'enfuirent au haut du mont Parnasse. Ses Officiers étant revenus, le trouvérent fans mouvement, & presque sans vie. Quand enfin il fut un peu revenu à lui, on le transporta à Corinthe, & de là dans l'île d'Egine, où l'on travailla à le panser de ses blessures, mais avec tant de secret, que perfonne n'étoit admis dans sa chambre, ce qui donna lieu de croire qu'il étoit mort. Le bruit s'en répandit jusques dans l'Asie. Attale le crut trop facilement pour un bon frere, & se comptant déja pour Roi, songea à épou-

ser la veuve. Euméne, à la premiére entrevûe, ne put s'empécher de DES SUCCESS. D'ALEXAND. 19 lui en faire quelques légers reproches, quoiqu'il eût résolu d'abord de disfimuler cette imprudence.

165

Persée avoit tenté en même tems contre lui la voie du poison par le moien de Rammius, qui avoit fait un voiage en Macédoine, C'étoit un riche citoien de Brunduse, qui recevoit chez lui tous les Généraux Romains, tous les Seigneurs étrangers, & même les Princes qui passoient par cette ville. Le Roi lui mit entre les mains un poison très subtil pour le donner à Euméne quand il le recevroit chez lui. Rammius n'avoit ofé refuser cette commission, quelque horreur qu'il en eût, de peur que le Roi ne fît sur lui l'essai de ce breuvage; mais il étoit parti bien résolu de ne la point exécuter. Aiant appris que Valére, qui revenoit de son Anbassade en Macédoine, étoit à Chalcis, il alla l'y trouver, lui découvrit tout, & le suivit à Rome. Valére amenoit austi avec lui Praxo, chez qui les assassins avoient logé à Delphes. Quand le Sénat eut entendu ces deux témoins, il ne délibéra plus, après de si noirs complots, s'il faloit déclarer la guerre à un Prince qui em-

#### HISTOTRE

ploioit les assassinats & les possons pour se défaire de ses ennemis, & prit cependant toutes les mesures nécessaires pour réussir dans cette impor-

tante entreprise.

Deux ambassades qui arrivérent dans ce même tems à Rome, firent grand plaisir au Sénat. La premiére étoit de la part d'Ariarathe roi de Cappadoce , cinquiéme du même nom. Il envoioit à Rome son fils qu'il destinoit à lui succéder, pour y être élevé dès sa plus rendre enfance dans les principes des Romains, & pour s'y former au grand art de régner par la conversation & l'étude des grands hommes qu'il y verroit ; & il prioit le peuple Romain de vouloir bien hit tenir lieu de pere & de tuteur. Le jeune Prince fut reçu avec toutes les marques de distinction qu'on pouvoit desirer, & le Sénat lui sit préparer aux dépens du public pour lui & pour fa fuite une maifon convenable. L'autre ambassade étoit des Thraces, qui demandoient de faire alliance & amitié avec les Romains.

Dès qu'Euméne fut entiérement rétabli , il se rendit à Pergame , & travailla aux préparatifs de la guerre DES SUCCESS. D'ALEXAND. 25 avec une application que le nouveau crime de fon ennemi rendoit plus vive & plus ardente que jamais. Le Sénat lui envoia des Ambassadeurs pour le complimenter sur l'extrême danger qu'il venoit d'éviter. Il en sit partir aussi pour confirmer les Rois amis dans l'alliance ancienne avec le peuple Romain.

Il en avoit envoié d'autres vers Liv. lib. 4xi
Persée, pour lui porter ses plaintes. 3. 25-27.

& lui demander farisfaction, Voiant qu'ils ne pouvoient obtenir d'audience pendant plusieurs jours, ils partirent pour retourner à Rome. Le Roi les fit rappeller. Ils lui représentérent que le Traité conclu avec Philippe fon pere, & renouvellé depuis avec lui-même, portoit en termes exprès qu'il ne pourroit porter la guerre hors de son roiaume, ni arraquer le peuple Romain. Ils lui raportérent enfuite toutes ses contraventions à ce Traité, & le sommérent de restituer aux alliés tout ce qu'il leur avoit enlevé de force. Le Roi ne leur répondit que par des emportemens & des injures, se plaignant de l'avarice & de l'orgueil des Romains qui traitoient les Rois avec une hauteur inHISTOIRE

supportable, & prétendoient leur faire la loi comme à des esclaves. Comme ils demandoient une réponse positive, il les remit au lendemain, voulant la leur donner par écrit. Elle portoit, Que le Traité conclu avec son pere ne le regardoit point. Que s'il l'avoit accepté, ce n'étoit point qu'il l'approuvât, mais parce qu'il n'avoit pas pu faire autrement, n'étant pas encore bien affermi sur le trône. Que si les Romains vouloient songer à un nouveau Traité, & proposer des conditions raisonnables, il délibéreroit sur ce qu'il auroit à falre. Le Roi, après leur avoir remis cet Ecrit, se retira brusquement. Les Ambassadeurs lui déclarérent que le peuple Romain renonçoit à son alliance & à son amitié. Il se retourna plein de colére, & leur dénonça, d'un ton menaçant, qu'ils eussent à sortir de son roiaume avant trois jours. De retour à Rome, ils rendirent compte de tout ce qui s'étoit passé dans leur ambassade, & ajoutérent qu'ils avoient remarqué dans toutes les villes de Macédoine par où ils avoient passé, qu'on travailloit fortement aux préparatifs de la guerre.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 23 Les Ambassadeurs qu'on avoit envoiés vers les Rois alliés, raportérent qu'ils avoient trouvé Eumène en Asie , Antiochus en Syrie , Ptolémée en Egypte, bien disposés pour le peuple Romain, & prêts à faire tout ce qu'il fouhaiteroit d'eux. Perfée les avoit tous sollicités de se joindre à lui, mais inutilement. Le Sénat ne voulut point accorder d'audience aux Ambassadeurs de Gentius roi d'Illyrie, accusé d'être d'intelligence avec Persée; & il remit à entendre ceux des Rhodiens, qui s'étoient aussi rendus suspects, quand les nouveaux Consuls seroient entrés en charge. Cependant', pour ne point perdre de tems, on donna ordre de préparer une flote de cinquante galéres pour la Macédoine, & de la faire partir au plutôt avec des troupes : ce qui fut exécuté fans délai.

On nomma pour Confuls P. Lici- Aw.M., 813, mius Crassus, & C. Cassius Longinus. Av. J. C. 1744. La Macédoine échut par le sort à Li. a. 38-38. 4 einius,

Non feulement Rome & l'Italie, mais tous les Rois & toutes les villes tant de l'Europe que de l'Afie avoient les yeux tournés sur les deux puissans peuples qui alloient entrer en guerre.

Euméne étoit animé par une arlcienne haine contre Perfée, & encore plus par le nouveau crime qui lui avoit presque arraché la vie dans sont voiage à Delphes.

Prusias roi de Bithynie avoit résolu de ne point prendre de parti, &c d'attendre l'événement. Il se staoti que les Romains n'exigeroient pas qu'il prît les armes en leur faveur contre le frere de sa semme; & silespéroit, si Persée étoit vainqueur, que ce Prince se laisseroit aisement stéchir aux prières de sa sœur.

Ariarathé roi de Cappadoce, outre qu'il avoit promis en fon nom du fecours aux Romains, fe tenoit inviolablement attaché, foit pour la guerre foit pour la paix, au parti que fuivoit Euméne, depuis qu'il avoit contracté avec lui affinité en lui donnant fa fille en mariage.

Antiochus fongeoit à s'emparer de l'Egypte, comptant fur la foibleffe du Roi pupille, & fur l'indolence & la lacheté de ses Tuteurs, & s'imagionic avoir trouvé un prétexte plaufible de faire la guerre à ce Prince en lui disputant la Célé-Syrie, & que les Ro-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 25 mains, occupés à la guerre de Macédoine, n'apporteroient point d'obfacle à fes delicins ambitieux. Cependant il avoit déclaré au Sénat par les Ambassadeurs qu'il pouvoit absolument disposer de toutes ses forces de toutes ses troupes, & avoit répété la même promesse aux Ambassadeurs que Rome lui avoit envoiés,

Prolémée, à cause de la foiblésse de son âge, n'étoit pas en état de disposer de lui-même. Ses Tuteurs se préparoient à la guerre contre Antiochus pour s'assurer la Célé-Syrie, & prometroient rout aux Romains pour

la guerre de Macédoine.

CO•

fort

10-

pas

ur:

ıίτ

té

Masinissa aidoit les Romains de blé, de troupes, d'éléphans; & il songeoit à envoire à cette guerre son sis Misagéne. Et voici quel étoit son plan, & se sués politiques, Masinissa souhaits souhait toit de détruire la puissance des Carthaginois. Si les Romains étoient vainqueurs, il comptoit ne pouvoir pas exécuer ce projet, parce que les Romains ne souffriroient jamais qu'il poussait à bour les Carthaginois : en ce cas il fasioit done état de demeurer rel qu'il étoit. Si au contraire la puissance Romaine, qui seule, par polititaments.

que, l'empéchoit d'étendre ses conquêtes, & qui soutenoit alors Carthage, venoit à succomber, il comptoit se rendre maître de toute l'Afrique.

Gentius roi d'Illyrie n'avoit réussi qu'à se rendre très suspect aux Romains, sans savoir néanmoins lui-même encore quel parti il devoit suivre; & il paroissoit que ce seroit par caprice & par boutade qu'il s'attache4 roit aux uns ou aux autres, plutôt que par un plan fixe & par un dessein fuivi.

Pour Cotys de Thrace, roi des Odryses, il s'étoit déclaré ouvertement pour les Romains.

Telle étoit la disposition des Rois à l'égard de la guerre de Macédoine. Pour ce qui regarde les peuples & les villes libres, presque par tout la populace panchoit du côté du Roi & des Macédoniens. Les fentimens des principaux qui dominoient chez ces peuples & dans ces villes étoient partagés comme en trois classes. Quesquesuns se livroient si bassement aux Romains, que par ce dévouement aveugle ils perdoient parmi leurs citoiens tout crédit & toute autorité : & de

DES SUCCESS. D'ALEXAND. ceux-là, peu étoient touchés de la justice du gouvernement Romain; le grand nombre n'envisageoient que leur propre intérêt, persuadés qu'ils auroient du crédit dans leurs villes à proportion des services qu'ils rendroient aux Romains. La seconde classe étoit de ceux qui étoient absolument livrés au Roi, les uns, parce que leurs dettes & le mauvais état de leurs affaires leur failoient souhaiter le changement ; les autres , parce que leur caractére vain & fastueux s'accommodoit davantage de la pompe qui régne dans la Cour des Rois, & dont Perlée se piquoit. Une troisiéme classe, & c'étoit la plus sensée & la plus prudente, s'il eût falu prendre nécessairement parti auroit préféré les Romains aux Rois : mais si la chose eût été laissée à son choix, elle auroit souhaité qu'aucun des deux partis ne devînt plus puissant en opprimant l'autre, mais que conservant une sorte d'égalité & d'équilibre ils demeurassent toujours entr'eux en paix : parce qu'alors, l'un des deux partis prenant la protection des villes foibles qu'on voudroit opprimer, rendroit leur condition bien plus tranquille &

con-

éulli

Ro-

r ca-

lutôt

oi des

erte-

loine.

& les

popu-

& des

parta-

ques

x Roaveu

toiens

8€ de

Вij

plus aflurée. Dans cette espéce de neutralité indécise, ils regardoient comme d'un lieu sur les combats & les dangers de ceux qui avoient pris parti pour les uns ou pour les autres.

Les Romains, après avoir, selon leur louable courume, satisfait à tous les devoirs de la religion, avoir offert aux dieux des priéres publiques & des sacrifices, & leur avoir fait des vœux pour l'heureux succès de l'enterprise à laquelle ils se préparoient depuis lontems, déclarérent en forme la guerre à Persée roi de Macédoine, s'il ne donnoit une promte satisfaction fur divers griefs qu'on lui avoit déja expliqués plus d'une fois.

Dans le même tems survintent des Ambassadeurs de sa part, qui dirent que le Roi leur mastre étoit fort étonné qu'on est fait passer des troupes en Macédoine; de qu'il étoit prét de donner au Sénat toutes les satisfactions qu'on exigeroit de lui. Comme on savoit que Persée ne cherchoit qu'à gagner du' tems, on leur répondit que le Consul Licinius arriveroit bientôt avec son armée en Macédoine, & que si le Roi demandoit la paix de bonne soi, il pourroit lui envoier ses

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 29
Ambassadeurs; mais qu'il ne songeat
point à en faire venir en Italie, où
ils ne seroient plus reçus: & pour
ceux-ci, ils eurent ordre d'en sortir
avant douze jours.

Les Romains n'omettoient rien de Liv. lib. 412'
tout ce qui pouvoit contribuer au fuc- paip. Legat.

cès de leurs entreprifes, Ils envoiérent 63 de tous côtés des Ambassadeurs vers la plupart de leurs alliés, pour animer & fortifier ceux qui leur étoient confamment attachés, pour déterminer ceux qui étoient flotans & incertains, & pour paroissoir pour paroissoir pour provision en ceux qui paroissoir en ceux qui paroiss

mal disposés.

ent

80

)US

of-

165

les

nt

nc

эn

ja.

Pendant qu'ils étoient à Larisse en Thessaire, il y arriva des Ambassaireurs de Persée, qui avoient ordre de s'adresse à Marcius l'un des Ambassadeurs Romains, de le faire ressoure venir de l'ancienne liaison & amitié que le pere de ce Romain avoit eue avec le Roi Philippe, & de lui demander une entrevue avec leur Matre. Marcius répondit, qu'effectivement son pere lui avoit souvent parlé de l'amitié & de l'hospitalité qui le lioit avec Philippe, & il marqua pour l'entrevue un endroit près du fleuve Pénée. Ils s'y rendirent peu de jours

B iij

So . HISTOIRE

après. Le Roi avoit un grand cortége, & étoit environné d'une foule de grands Seigneurs & de Gardes. Les Ambassadeurs n'étoient pas moins bien accompagnés, plusieurs des citoiens de Larisse & des Députés des villes qui s'y étoient rendus s'étant fait un devoir de les suivre, & étant bien aises de raporter chez eux ce qu'ils auroient vû & entendu. On étoit curieux d'assister à cette entrevûe d'un grand Roi & des Ambassadeurs du plus puissant peuple de la terre.

Après quelques difficultés qui intervinrent sur le cérémonial, & qui furent bientôt levées à l'avantage du Romain qui eut les honneurs, ils s'abouchérent. L'abord fut fort gracieux de part & d'autre. Ils ne se traitérent point comme ennemis, mais plutôt comme des amis liés par le droit sacré de l'hospitalité. Marcius, qui prit le premier la parole, commença par s'excuser sur la triste nécessité où il se trouvoit de faire des reproches à un Prince pour qui il avoit une grande confidération. Il déduisit ensuite fort au long tous les sujets de plainte que le peuple Romain formoit

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 31 contre lui, & les différentes atteintes qu'il avoit données aux Traités. insista beaucoup sur l'attentat commiscontre Euméne, & finit en témoignant qu'il defiroit que le Roi pût lui fournir de bonnes raisons, & le mettre en état de plaider sa cause & de le justifier devant le Sénat.

Persée, après avoir coulé légérement sur le fait d'Euméne, qu'il paroissoit étonné qu'on osat lui imputer sans aucunes preuves plutôt qu'à tant d'autres ennemis qu'avoit ce Prince, descendit dans un grand détail, & répondit le mieux qu'il lui fut possible à tous les chefs d'accusation formés contre lui. » Ce a que je puis affurer, dit-il en finissant, c'est que » ma conscience ne me reproche point » d'avoir fait sciemment & de pro-» pos délibéré aucune faute contre les » Romains; & si j'en ai commis quel-" qu'une par inattention averti com-

quisse; & , si quid fece-rim imprudentia lapsus, corrigi me & emendari libus de causis, quæ vix querela & expostulatione dignæ funt , arma capitis, & regibus fociis bol-

a Conscius mihi sum , seatis , commis : aut mihil me scienrem deli- frustra elementia gravicastigatione hac poste. Nihil certè infanabile, nec quod bello & armis persequendum esse cen- la infertis. Liv.

"me je viens de l'être , je puis mo 
cortiger. Je n'ai rien fait certainement qui mérite qu'on me pourfuive avec une haine opiniâtre comme vous faites , & comme fi j'étois
coupable de crimes énormes & atroces , qui ne peuvent s'expier ni fe
pardonner. C'est bien sans fondement qu'on vante partout la clémence & la bonté du peuple Romain, si , pour de si légers sujets ,
qui méritent à peine quelques plaintes & quelques reproches , vous
prenez les armes & pottez la guerre contre des Rois qui sont vos alliés.

Le réfultat de la Conférence fut que Perfée enverroit de nouveaux Ambaffadeurs à Rome, afin de tenter toutes les voies possibles pour n'en point venir à une rupture & à une guerre ouverte. C'étoit un piége, que le rusé. Commissaire tendoit à la simplicité du Roi pour gagner du tems. Il feignit d'abord de trouver de grandes difficultés à la tréve que demandoit Perfée pour envoier à Rome ses Ambassadeurs, & il ne paru enfin s'y rendre que par considération pour le Roi. La véritable raison étoit que les

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 33 Romains n'avoient encore ni troupes ni Général en état d'agir; au lieu que du côté de Persée tout étoit prêt; & que, s'il n'eût point été aveuglé par une vaine espérance de paix, il autoit dû faisir ce moment qui lui étoir si favorable & si contraire aux ennemis, & se mettre d'abord en campagnemis, & se mettre d'abord en campagnemis.

Après cette entrevûe, les Ambafsadeurs Romains s'avancérent vers la Béotie, où il y avoit eu de grands mouvemens, les uns se déclarant pour Persée, les autres pour les Romains: mais enfin ce dernier parti l'emporta. Les Thébains; & à seur exemple les autres peuples de Béotie, firent alliance avec le peuple Romain, chacun par leurs Députés particuliers, & non par le consentement du corps entier de la nation felon l'ancien usage. C'est ainsi que les Béotiens, pour avoir pris témérairement le parti de Persée, après avoir formé pendant lontems une République qui en différentes occasions s'étoit heureusement délivrée des plus grands périls, se virent disperses & gouvernés par autant de Conseils qu'il y avoit de villes dans la province, qui toutes, dans la suite ; : demeurérent indépendantes les unes

des autres , & ne formérent plus une feule Ligue comme auparavant. Etce fut un effet de la politique Romaine , qui les divifa pour les affoiblir , fachant qu'il étoit bien plus aifé par là de les gagner & de les affervir , que s'elles euslent toujours été unies toules ensemble. Il n'y eut presque dans la Béotie que Coronée & Haliarte qui persistérent dans l'alliance avec Persée.

De la Béotie les Commissaires passérent dans le Péloponnése. L'assemblée de la Ligue Achéenne sur convoquée à Argos. Ils demandérent mille hommes seulement pour les mettre en Garnison dans Chaleis, jusqu'à ce que l'armée Romaine passar en Gréce, & ils y furent envoiés sur le champ. Marcius & Atilius, aiant terminé les affaires de la Gréce, retournérent à Rome au commencement de l'hiver.

Liv. lib. 42. n 45-48. Polyb.Legas. 64-68. Vers le même tems Rome envoiaencore de nouveaux Commillaires vers. les îles-de l'Afie les plus confidérables, pour les exhorter à lui donner un puillant fecours dans la guerre contre Perfée. Les Rhodiens fe fignalérent dans cette occasion. Hégésio-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 35 que, qui pour lors étoit Prytane, (on appelloit ainsi le premier Magistrat ) avoit préparé les esprits , & avoit représenté qu'il faloit effacer par des actions, & non simplement par des paroles, toutes les mauvaises impresfions qu'Euméne avoit tâché d'inspirer aux Romains sur leur fidélité. Ainsi, à l'arrivée des Ambassadeurs, ils leur montrérent une flote de quarante galéres toute équipée, & prête à se mettre en mer au premier ordre. Une surprise si agréable sit un grand plaisir aux Romains, qui s'enretournérent extrêmement contensd'un zêle si marqué, qui avoit même prévenu leurs demandes.

Persée, en conséquence de son entrevûe avec Marcius, envoia des Ambassaladeurs à Rome pour y traiter dece qui avoit été proposé dans cette: Consérence. Il chargea d'autres Ambassaladeurs de lettres pour Rhodes & pour Byzance, dans lesquelles il exposoit ce qui s'étoit passé dans l'entrevûe, & dédussoit fort au long lestraisons sur lesquelles son droit étoit appuié. Il exhortoit en particulier les Rhodiens à demeurer en repos, & à attendre en simples spectateurs quels B vi.

» re dépendre d'un feul peuple, fans » leur laisser d'autre recours. « On recut poliment les Ambassadeurs, mais la réponse fut, qu'en cas de guerre on prioit le Roi de ne point compter fur les Rhodiens, & de ne leur rien demander qui pût troubler l'alliance qu'ils avoient faite avec les-

a Cum ceterorum id in- lant, que serva arque ob-teresse, tum pracipue noxía fore, si nullus aliò-Rhodiorum, quo plus in-ter. alias civitates digni-tats atque opibus excel-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 37 Romains. Les mêmes Ambassadeurs passérent aussi en Béotie, où ils n'eurent pas beaucoup plus de contente-. ment, si ce n'est de la part de quel- coronie de ques petites villes, qui se séparérent Haliartes des Thébains pour embrasser le partidu Roi.

Marcius & Atilius étant de retour à Rome, rendirent compte au Sénat de leur Commission. Ce qu'ils firent valoir sur tout, fut la ruse & l'artisice avec lequel ils avoient trompé-Persée, en lui accordant une trévequi le mettoit hors d'état de commencer dès lors la guerre avec avantage comme il le pouvoit, & qui donnoit aux Romains le tems d'achever entiérement leurs préparatifs, & de se mettre en campagne. Ils n'oublioient: pas l'adresse avec laquelle ils avoient dissipé l'Assemblée générale des Béotiens, pour les empécher de s'unir à la Macédoine d'un commun consen-tement.

La plus grande partie du Sénat leur , fut bon gre d'une conduite si sage, qui marquoit une profonde politique, & une dextérité non commune à manier les affaires. Mais les anciens, imbus\_d'autres principes, & qui s'en -

HISTOIRE tenoient aux maximes antiques, dirent qu'ils ne reconnoissoient point ici le caractére Romain. Que leurs ancêtres, comptant plus sur le vrai courage que sur la rule, avoient coutume de faire la guerre ouvertement, & non par des souterrains : qu'il faloit. laisser ces indignes artifices aux Carthaginois & aux Grecs, chez qui il étoit plus glorieux de tromper l'ennemi, que de le vaincre à force ouverte. Qu'à la vérité quelquefois la ruse, dans le moment même, paroissoit mieux réussir que le courage : mais qu'une victoire remportée hautement dans un combat où l'on mesuroit de près ses forces, & que l'ennemi ne pouvoit attribuer ni au hazard ni à la tromperie, étoit d'une durée beaucoup plus stable, parce qu'elle laissoit dans les esprits une conviction intime de la supériorité de forces & de courage de la part du vainqueur.

Malgré ces remontrances des anciens , qu' ne pouvoient goûter ces nouvelles maximes de politique , la partie du Sénat qui préféroit l'utile à l'honnête l'emporta ici de beaucoup , & la conduite des deux Commiffaires fut approuvée, Marcius fut envoié de DES SUCCESS. D'ALEXAND, 39nouveau avec quelques galéres dansla Gréce, pour y régler les affaires
fur le pié qu'il jugeroit à propos; &:
Atilius dans la Thessalie, pour s'emparer de Larissa, dans la crainte qu'à
r'échéance de la tréve Persée ne se rendit maître de cette importante place,
qui étoit la capitale du pays. On envoia aussi Lentulus à Thébes, pour
veisser sur la Béotie.

Quoiqu'à Rome on fût déterminé à faire la guerre contre Persée, le Sénat donna audience à ses Ambassadeurs. Ils répétérent les mêmes choses qui avoient été dites dans l'entrevûe. avec Marcius, & tâchérent de justifier Ieur Maître principalement sur l'attentat qu'on l'accusoit d'avoir commis fur la personne d'Euméne. On les écouta peu favorablement, & le Sénat leur ordonna, & à tous les Macédoniens qui étoient à Rome, de fortir incessamment de la ville, & del'Italie dans trente jours. Le Consul Licinius, qui devoit commander en Macédoine, eut ordre de se préparer à partir au plutôt avec son armée. Le Préteur Lucrétius, qui avoit le commandement de la flote, partit avec quarante-cinq galéres; & se rendit le

40 HISTOIRE cinquiéme jour de Naples dans la Céphallénie, où il attendit l'arrivée des troupes de terre.

## 6. I I.

Le Consul Licinius & le Roi Persee se mettem en campagne. Ils campent l'un & l'autre près du sleuve Pénée, mais à quelque distance. Combat de cavalerie, où Persee remporte un avantage consdérable, dont il prosite mal. Il songe à faire la paix, & n'y peut réussire. Les armées de part & d'autre entrene en quartiers d'hiver.

en quartiers d'hiver.

An.M.1833. LE CONSUL Licinius, après avoir An.J.C.171. offert se vœux aux dieux dans le le. le. la. 4. 4. Capitole, partit de Rome revétu d'u. 2. Capitole, partit de Rome revétu d'u. 4. Le départ des Consuls, dit Tite-Live, se fait toujours avec une grande solennité & un concours incroiable, sur tout quand il s'agit d'une guerre importante & contre un puissant ennemi. Outre l'intérêt que chaque particulier peut prendre à la gloire du Consul qui part, les citoiens sont attirés à ce spectacle par la curiosité de voir le Général à la prudence & au courage duquel ils consient le sort de

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 45 la République. Mille penfées inquiétantes s'offrent alors à l'esprit sur le succès de la guerre qui est toujours douteux & incertain. On se représente les défaites arrivées par l'ignorance & la témérité des Généraux, & aucontraire les victoires qu'on a dûes à leur prudence & à leur courage. » Qui » des mortels, dit-on, peut savoir » quel sera le sort d'un Consul qui # est près de son départ, & si on le » verra, de retour avec son armée » victorieuse, monter en triomphe à » ce même Capitole d'où il est parti » après y avoir offert ses priéres aux » dieux ; ou si peutêtre cette joie ne » sera point pour les ennemis « ? La gloire ancienne des Macédoniens, celle de Philippe qui s'étoit rendu célébre par la guerre sur tout qu'il avoitfaite contre les Romains, augmentoient beaucoup la réputation de Perfée; & l'on savoit, que depuis qu'ilétoit monté sur le trône, on s'étoit toujours attendu à voir éclater la guerre de sa part. Pleins de ces penfées, les citoiens conduisirent en foule le Consul hors de la ville. C. Claudius & Q. Mucius, qui tous deux avoient été Consuls, ne crurent pas-

se dégrader en servant dans son armée en qualité de Tribuns des soldats, (comme qui diroit, en qualité de Colonels ou de Brigadiers) & partirent avec lui. On y joignit trois jeunes Romains illustres, P. Lentulus, & deux Manlius Acidinus. Le Consul se rendit avec eux à Brunduse, où étoit le rendez-vous de l'armée; & aiant passe la mer avec toures ses troupes, il arriva à Nymphée sur les terres des Apolloniates.

Peu de jours auparavant Persée, fur le raport des Ambaifadeurs revenus de Rome, qui assuroient qu'il ne restoit plus aucune espérance de paix. tint un grand Conseil. Les avis y furent partagés. Quelques-uns croioient qu'il faloit, ou paier un tribut si on l'exigeoit, ou céder une portion de fon domaine si on l'y condannoit; en un mot souffrir, pour obtenir la paix, tout ce qui seroit supportable , plutôt que d'exposer sa personne & son roiaume au danger de périr absolument, Que si on lui laissoit une partie de son roiaume, le tems & l'occafion pourroient lui faire naître des conjonctures favorables, qui le mettroient en état, non seulement de DES SUCCESS. D'ALEXAND. 45. fecouvrer tout ce qu'il auroit perdu, mais même de fe rendre formidable à ceux qui maintenant faisoient trembler la Macédoine.

Le plus grand nombre étoit d'un fentiment bien différent. Ils fourenoient que , pour peu qu'il cédat , il faloit se résoudre à perdre tout son roiaume. Que ce n'étoit pas l'argent ni les terres qui piquoient l'ambition des Romains : qu'ils aspiroient à la fouveraineté & à la domination. Qu'ils savoient que les plus grands roiaumes & les plus puissans empires étoient fujets à bien des révolutions. Qu'ils avoient humilié ou plutôt ruiné Carthage, fans envahir fon domaine, fe contentant de la tenir en respect par le voisinage de Masinissa. Qu'ils avolent relegué Antiochus & son fils au dela du mont Taurus. Qu'il n'y avoit plus que le roiaume de Macédoine capable de faire ombrage & de tenir tête aux Romains. Que la prudence demandoit que Perfée , pendant qu'il en étoit encore le maître, examinat bien férieusement en luimême s'il vouloit, en accordant aux Romains tantôt une chose tantêt une autre, se voir enfin dépouillé de tou-

te sa puissance , chasse de ses Etats; & obligé de demander comme par grace aux Romains la permission d'aller se confiner dans la Samothrace ou dans quelque autre île, pour y passer le reste de ses jours dans le mépris & la misére, avec la douleur de survivre à sa gloire & à son empire : ou s'il n'aimoit pas mieux, armé comme il convient à un homme de courage pour défendre sa fortune & sa dignité, courir tous les risques de la guerre; &; en cas qu'il fût vainqueur, avoir la gloire de délivrer l'univers du joug des Romains. Qu'il n'étoit pas plus étonnant qu'on chassat les Romains de la Gréce, qu'il l'avoit été qu'on fit sortir Annibal de l'Italie. Convenoit-il d'ailleurs à Persée, après s'être opposé de toutes ses forces à son frere qui vouloit usurper le roiaume; de le céder lâchement à des étrangers qui cherchoient à lui en enlever la possession ? Qu'enfin tout le monde convenoit qu'il n'y avoit rien de plus honteux que de céder l'empire sans résistance, & rien de plus louable que d'avoir tout mis en œuvre pour s'y maintenir.

Ce Conseil se tint a Pella, ancien-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 45 ne capitale de la Macédoine. Pu sque vous le jugez ainsi à propos, dit le Roi, faisons donc la guerre avec l'aide des dieux. Il donna ordre en même tems à tous ses Généraux d'assembler leurs troupes à Citium, & il s'y rendit bientôt ville lui-même avec tous les Seigneurs de Macidon fa Cour & ses compagnies des Gardes, après avoir offert à Minerve furnommée Alcidéme une Hécatombe, c'est-à-dire un Sacrifice de cent bêtes. Il y trouva l'armée toute afsemblée. Élle montoit, en comptant les troupes étrangéres & celles du pays, à trente-neuf mille hommes de pié, dont à peu près la moitié composoit la phalange, & à quatre mille chevaux. On convenoit, que depuis l'armée qu'Alexandre le Grand avoit menée en Asie, nul Roi de Macédoine n'en avoit eu une si nombreuse.

Il y avoit vingt-fix ans que Philippe avoit fait la paix avec les Romains; & comme pendant tout ce tems-là la Macédoine avoit été tranquille & fans guerre considérable, elle se trouvoit une nombreuse jeunesse age de porter les armes, qui avoit déja commencé à s'exercer &

(5.1)

46

a le former dans les guerres que la Macédoine avoit eu à loutenir contre les Thraces ses voisins. D'ailleurs, Philippe en premier lieu, & après lui Persée, avoient depuis lontems formé le dessein de porter la guerre contre les Romains. C'est pourquoi, dans le tems dont nous parlons, tout se trouva prêt pour la commencer.

Persée, avant que de se mettre en campagne, crut devoir haranguer ses troupes. Il monta donc fur son trône, & de là, aiant ses deux fils à ses côtés, il leur parla avec beaucoup de force. Il commença par faire un long dénombrement de toutes les injustices que les Romains avoient commises à l'égard de son pere, lesquelles l'a-voient engagé à prendre le parti de leur faire la guerre : mais une mort prématurée l'avoit empéché de mettre son dessein à exécution. Il ajouta, qu'aussitôt après la mort de Philippe, les Romains lui avoient envoié des Ambassadeurs, & qu'en même tems ils avoient fait patfer des troupes en Gréce pour en envahir les plus fortes places. Qu'ensuite, pour gagner du tems, ils l'avoient amusé pendant tout l'hiver par des entrevûes trompeuses

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 47 & par une tréve simulée, sous le beau prétexte de travailler à une réconciliation, Il comparoit l'armée du Consul qui étoit actuellement en marche, avec celle des Macédoniens, selon lui beaucoup supérieure à l'autre & pour le nombre des soldats, & pour le courage des troupes, & pour les provifions tant d'armes que de vivres , que son pere & lui avoient amassées avec des foins infinis pendant, un grand nombre d'années. » Il ne vous reste » donc, Macédoniens, leur dit-il en finissant, » que de montrer mainte-» nant le même courage, que firent » paroitre vos ancêtres, lorsqu'aiant n domté toute l'Europe ils passérent " en Asie, ne mettant d'autres bor-» nes à leurs conquêtes que celles de " l'univers. Aujourd'hui il ne s'agit » pas de porter vos armes jusqu'au. » fond des Indes, mais de vous con-» server vous-mêmes dans la posses-» sion du roiaume de Macédoine. » Quand les Romains attaquérent mon pere, ils couvrirent cette guer-» re injuste du spécieux prétexte de » rétablir la Gréce dans son ancien-» ne liberté : maintenant ils entre-» prennent à front découvert de ré"" duire en servitude la Macédoine.
"Ce fier peuple ne peut souffrir que
"" l'Empire Romain ait pour voisin
" aucun Roi, ni laisser des armes en" tre les mains d'aucune nation belli" queuse. Car, n'en doutez point, si
" vous refusez de faire la guerre, &
" que vous vouliez vous soumettre
" aux ordres de ces maîtres orgueil" leux, il saut vous résoudre à leur
" livrer vos armes avec votre Roi &
" son roiaume.

A ces mots, toute l'armée, qui avoit applaudi modérément au refte du difcours, jetta des cris de colére & d'indignation, exhortant le Roi à concevoir d'heureufes espérances, & demandant avec instance qu'on la menat contre les ennemis,

Perfée ensuite donna audience aux Ambassadeurs des villes de Macédoine, qui venoient lui offrit de l'argent & des vivres, chacune selon son pouvoir, pour les besoins de l'armée. Le Roi les remercia avec bonté, mais n'accepta point leurs offres, apportant pour raison que l'armée étoit abondanment fournie de tout ce qui lui étoit nécessaire. Il leur demanda se de voitures, pour transporter porter les béliers, les catapultes, &

les autres machines de guerre.

Cependant les deux armées étoient en mouvement. Celle des Macédoniens, après quelques jours de marche, arriva à Sycurium, ville située au bas du mont Oeta : celle du Conful à Gomphi dans la Thesfalie, après avoir surmonté d'horribles difficultés dans des chemins & dans des défilés qui étoient presque impratiquables. Les Romains eux-mêmes avouoient que si l'ennemi avoit gardé ces désiles, il auroit pu facilement y faire périr leur armée. Le Conful s'avança à trois mille près de la contrée appellée Tripolis, & campa fur les bords du fleuve Pénée.

Dans le même tems Euméne arriva à Chalcis avec ses freres Attale & Athenée : le quatrième, nommé Philétére, étoit resté à Pergame pour la désense du pays. Euméne & Attale se joignirent au Consul avec quatre mille hommes de pié, & mille chevaux. Ils avoient laisse à Chalcis deux mille hommes de pié sous la conduite d'Athénée, pour fortiser la garnison de cette importante place. Il yint aussi de la part des alliés d'autres Tome IX.

Yo . HISTOIRE

troupes, mais en assez petit nombre, & plusieurs galéres. Persecependant envoia plusieurs détachemens pour ravager le pays voisin de Phéres, espérant que si le Consul quittoit son camp pour venir au secouts des villes alliées, il pourroit le surprendre & l'attaquer à son avantage: mais son espérance sur vaine, & il se contenta de distribuer à ses soldats le butin qu'il avoit fait, qui étoit fort consudérable, & conssibilité principalement en bétail de toute espéce.

Le Conful & le Roi tinrent Confeil dans le même tems chacun de leur côté, pour décider par où ils devoient commencer la guerre. Le Roi, tout fier de ce qu'on lui avoit laissé ravager impunément les terres des Phéréens, étoit d'avis d'aller, fans perdre de tems, attaquer les Romains dans leur camp. Les Romains sentoient bien que leur lenteur & leurs retardemens les décrioient dans l'efprit des alliés, & ils se reprochoient à eux-mêmes de n'avoir point porté de secours à ceux de Phéres. Pendant qu'ils délibéroient sur le parti qu'ils devoient prendre, ( Euméne & Attale étoient du Confeil) arrive un con-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. rier à la hâte qui leur apprend que les ennemis étoient proche avec une armée nombreuse. Sur le champ on donne le signal pour faire prendre les armes aux soldats, & l'on détache pour aller à la découverte cent chevaux, & autant de fantassins armés à la légére. Perfée, fur les dix heures du matin, ne se trouvant éloigné du camp des Romains que d'une petite demie lieue, fait faire alte à Ion infanterie . & s'avance avec fa cavalerie & les foldats armés à la légére. A peine avoit-il fait un quart de lieue, qu'il aperçoit un gros des ennemis : il envoie contr'eux un petit corps de cavalerie, foutenu par quelques troupes armées à la légére. Comme ces deux détachemens étoient de nombre à peu près égal, & que ni de part ni d'autre on n'envoia point de nouvelles troupes à leur secours, le combat finit sans qu'on pût dire de quel côté étoit la victoire. Persée remena ses troupes à Sycurie.

Persée le lendemain à la mêmo heure fait avancer toutes ses troupes vers le même endroit. Elles étoient suivies de chariots chargés de vaisseaux remplis d'eau: car pendant près

de fix lieues on n'en trouvoit point; & le chemin étoit plein de pouffiére; & il auroit pu arriver que les troupes, épuisées par la soif, eussent été obligées d'abord de combattre, ce qui les auroit fort incommodées. Les Romains s'étant tenus en repos, & aiant même fait rentrer les corps de garde dans les retranchemens. les troupes du Roi s'en retournérent dans leur camp. Elles firent la même chose pendant quelques jours, dans l'espérance que les Romains ne manqueroient pas de détacher leur cavalerie pour attaquer leur arriére garde ; & que pour lors , les aianz tirés assez loin de leur camp, & le combat étant engagé, ils tourneroient face. Et comme la cavalerie du Roi l'emportoit de beaucoup sur celle des Romains aussi bien que ses fantassins armés à la légére, ils comptoient qu'ils en viendroient aisément à bout.

Ce premier dessein ne réussistant pas, le Roi alla camper plus près de l'ennemi, n'en étant plus éloigné que d'un peu plus de deux lieues. Dès la pointe du jour, atant rangé son infanterie dans le même lieu où il avoite contume de le faire les jours précé-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 15 dens, c'est-à-dire à mille pas de l'ennemi, il méne toute sa cavalerie & ses troupes armées à la légére vers le camp des Romains. La poussière qui paroissoit & plus proche que de coutume, & excitée par un plus grand nombre de troupes, y jetta l'allarme, & à peine le premier qui en apporta la nouvelle put-il faire croire que l'ennemi fût si près, parce qu'auparavant plusieurs jours de suite il n'avoit paru que fur les dix heures, &c. que pour lors le foleil ne commençoit qu'à se lever. Mais quand, aux cris de plusieurs qui confirmoient cette nouvelle & qui accouroient en foule des portes, il n'y eut plus moien d'en douter, le trouble fut fort grand dans le camp. Tous les Officiers fe rendent précipitamment à la tente du Général, & les foldats chacun dans leur tente particulière. La négligence du Consul', si mal instruit des mouvemens d'un ennemi qui étois tout près de lui , & qui devoit jour & nuit le tenir en haleine, ne donne pas grande idée de son mérite.

Persée avoit rangé ses troupes à moins de cinq cens pas des retranchemens du Consul, Cotys roi des

C iij

HISTOIRI

Odryses dans la Thrace commandoit la gauche avec la cavalerie de sa nation : les armés à la légére étoient distribués d'espace en espace dans les premiers rangs. La cavalerie Macédonienne, mélée de même de Crétois, formoit l'aile droite. A la pointe des deux ailes étoit la cavalerie du Roi, & celle des troupes auxiliaires. Le Roi occupa le centre avec la cavalerie qui accompagnoit toujours sa personne; & il plaça devant lui les frondeurs & les gens de trait qui pouvoient être au nombre de quatre cens.

Le Consul aiant rangé en bataille son infanterie dans le camp même. en fit fortir la cavalerie seule & les troupes armées à la légére, qu'il rangea devant les retranchemens. L'aile droite, composée de toute la cavalerie d'Italie, étoit commandée par C. Licinius Crassus frere du Consul; la gauche, composée de la cavalerie des Grecs alliés , par M. Valérius Lévinus : l'une & l'autre étoient entre-mélées de leurs troupes armées à la légére. Q. Mucius étoit placé dans le centre avec un corps choisi de cavalerie; & il avoit devant lui deux cens cavaliers Gaulois, & trois cens DES SUCCESS. D'ALEXAND. 55, tries des troupes d'Euméne. Quatre cens cavaliers de Thesalie étoient placés un peu au desus de l'aile gauche, comme un corps de réserve. Le Roi Euméne & Attale son frere, avec leur troupe, occupoient l'espace entre les retranchemens & les derniers

rangs,

: 'Ce ne fut ici qu'un combat de cavalerie, laquelle de part & d'autre étoit à peu près égale pour le nombre, & pouvoit monter de chaque côté à quatre mille hommes . sans compter les armés à la légére-L'action commença par les frondeurs & les gens de trait, qui étoient placés à la tête : mais ce n'en fut là que comme le prélude. Les Thraces. comme des bêtes qu'on a tenu lontems enfermées, & qui n'en deviennent que plus féroces, se jettérent les premiers avec fureur contre l'aile droite des Romains, qui, tout braves & intrépides qu'ils étoient, ne purent soutenir un choc si rude & si violent. Les fantassins armés à la légére que les Thraces avoient parmi eux, abbattoient avec leurs épées les lances des ennemis, & tantôt ils coupoient les jarrêts de leurs chevaux

W. HISTOIRS tantôt ils les perçoient dans le flane. Persée aiant attaqué le centre des ennemis, mit d'abord les Grecs en defordre : & comme ils étoient vivement pressés dans leur fuite, la cavalerie Thessalienne, laquelle, séparée de l'aile gauche par un médiocre intervalle, formoit un corps de réserve, & qui dans le commencement de l'action n'avoit été que spectatrice & témoin du combat, fut d'un grand fecours quand l'aile gauche vint à plier. Car cette cavalerie so retirant doucement & en bon ordre, après qu'elle se fut jointe aux troupes auxiliaires d'Euméne, donna une retraite affurée dans ses rangs aux fuiards qui étoient dispersés de côté & d'autre ; & voiant que l'ennemi ne les pressoit plus si vivement, elle ofa même aller au devant d'eux pour les foutenir & les rassurer. Et comme cette cavalerie marchoit en bon ordre, & gardoit toujours ses rangs, celle du Roi, qui en poursuivant les fuiards s'étoit débandée, n'ofa pas

attendre les Thessaliens, ni en venir aux mains avec eux. - Hippias & Léonat, aiant appris l'avantage que la cavalerie avoit rem-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 57 porté, pour ne pas faire manquer au-Roi une occasion si favorable de mertre le comble à la gloire de cette journée, en poussant vivement les ennemis, & allant les attaquer dans leurs retranchemens, lui amenérent de leur propre mouvement & fans ordre la phalange Macédonienne. Il paroissoit en effet que pour peu d'ef-Fort que sit le Roi, il pouvoit rendre sa victoire complette, & que dans l'ardeur où étoient ses troupes, & dans l'effroi qu'elles avoient jetté parmi les Romains, la pleine défaite de ceux-ci étoit assurée. Pendant que, partagé entre l'espérance & la: crainté, il délibéroit en lui-même sur le parti qu'il devoit prendre, Evandre \* de Créte, en qui il avoit beaucoup de confiance, aiant vû la phalange en marche, accourt promtement vers Persée , & le prie avec instance de ne pas se livrer au succès. présent, & de ne point engager témérairement une nouvelle action qui n'étoit pas nécessaire, & où il risquoit tout. Il lui représenta que si " content de l'avantage qu'il venoit de

<sup>\*</sup> Persee s'étoit servi de pre l'assassinat d'Euméneifen ministère pour commet-

remporter, il demeuroit ce jour-làen repos, ou il obtiendroit des conditions d'une paix honorable; ouque, s'il préféroit le parti de la guerre, ce premier fuccès détermineroit infailliblement à fe déclarer pour luiceux qui jusques-là étoient demeurés neutres. Le Roi panchoit déja par lui-même vers cet avis. C'est pourquoi, aiant loué les vûes & le zêle d'Evandre, il fit fonner la retraite pour fa cavalerie, & donna ordre qu'on fit retourner l'infanterie dans le camp.

Les Romains perdirent dans cecombat deux mille hommes de leur infanterie légére au moins, & eurent deux cens cavaliers de tués, & autant de pris. De l'autre côté, vingt cavaliers feulement, & quarante fantassins demeurérent sur la place. Les vainqueurs. rentrérent dans leur camp pleins dejoie, les Thraces sur tout, qui portoient au haut de leurs piques en chantant & comme en triomphe les têtes des. ennemis qu'ils avoient tués : c'étoit à eux principalement qu'on étoit redevable de la victoire, Les Romains. au contraire plongés dans une profonde tristesse gardoient un morne filence, & pleins de fraieur s'atten-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 19 doient à tout moment que l'ennemi alloit venir les attaquer dans leur camp. Euméne étoit d'avis qu'on transportat le camp de l'autre côté du fleuve Pénée , afin qu'il servît comme de rempart à leurs troupes, jusqu'à ce qu'elles fussent revenues de leur fraieur. Le Consul avoit peine à prendre ce parti, qui, par un aveu si public de crainte, étoit tout-à-fait deshonorant pour lui & pour son armée : mais cependant, vaincu par la raison, & cédant à la nécessité, il fit passer ses troupes à la faveur du filence de la nuit, & allacamper sur l'autre rive du fleuve.

Perfée, le lendemain, s'avança pour attaquer les ennemis, & leur livrer combat: mais il n'en étoir plus tems, & il trouva leur camp abandonné. Quand il les vit retranchés de l'autre, côté de la rive, il reconnut l'énorme faute qu'il avoir faire la veille de ne pas les pourfuivre vivement auffitôt après leur défaite: mais il avoua que c'en étoit une encore plus grande d'être demeuré tranquille & fans action pendant la nuit. Car, fans mettre le refte de l'armée en mouvement, s'il avoit

60 H 1

feulement détaché ses troupes armées à la légére contre les ennemis pendant qu'en trouble & en desordre ils passionent la rivière, il auroit pu sans peine défaire une partie de leur armée.

On voit ici d'une manière fensible comment arrivent les révolutions des Etats, & comment se prépare la chute des plus grands Empires. Il n'y a point eu de Lecteur qui n'ait dû être: frapé de voir Persée s'arrêter tout court dans un moment décifif, & manquer une occasion l'on peut dire presque sûre de défaire pleinement les ennemis. Il ne faut pas être fort habile ni fort clairvoiant pour apercevoir une faute si grossiére. Mais comment Persée, qui ne manquoit ni de jugement ni d'expérience, ne l'apercoit-il point ? Une pensée lui est luggérée par un homme de confiance... Elle est folle, téméraire, insensée.. Mais Dieu, qui est le maître des esprits, & qui veut détruire le roiaume de Macédoine, laisse dominer: cette pensée seule dans l'esprit du Roi, & en écarte toutes les autres: qui auroient pu & qui devoient na ... turellement lui faire prendre un parti

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 61 tout opposé. Ce n'est point encoreassez. Cette première faute pouvoit être réparée avantageusement par un peu de vigilance pendant la nuit. Il femble que Dieu ait endormi & le Prince, & toute l'armée. Il ne vient dans l'esprit d'aucun des Officiers d'observer les démarches nocturnes de l'ennemi. On ne voit ici rien que de naturel : mais l'Ecriture nous apprend à penser autrement ; & je puis bien appliquer à cet événement ce qu'elle dit des troupes & des Officiers de Saul : Il 2 n'y en eut pas un seul qui vît rien , qui s'aperçût de rien , ou qui s'éveillat : mais tous dormoient, parce que le Seigneur les avoit assoupis d'un profond' Commeil.

Les Romains à la vérité, aiant mis une riviére entr'eux & l'ennemi, ne fe voioient plus dans le danger prochain d'être attaqués & mis en déroute: mais l'échec qu'ils venoient de recevoir, & l'atteinte qu'ils avoient donnée à la gloire du nom Romain, les pénétroit de la plus vive douleur. Tous, dans le Conleil de guerre qu'a-

<sup>2</sup> Et non erat quisquam omnes dormiebant, quia qui videret, & intellige sopor Domini irrueratiquer cos. 1. Reg. 26. 12.

voit assemblé le Consul, en rejettérent la faute sur les Etoliens. On difoit que c'étoient eux qui avoient prisl'allarme & fui les premiers, que le reste des Grecs avoit été entraîné par leur exemple, & qu'on avoit vû cinq des principaux de leur nation prendre les premiers la fuite. Les Thesfaliens au contraire surent loués pour leur courage, & leurs Chefs gratisés de plusseurs marques d'honneur.

Les dépouilles remportées sur les Romains étoient considérables. On comptoit plus de quinze cens boucliers, plus de mille cuirasses, & un bien plus grand nombre de casques,. d'épées, & de traits de toute sorte. Le Roi en fit de grandes largesses à tous les Officiers qui s'étoient le plus distingués, & aiant assemblé l'armée, il commença par dire que ce qui ve+ noit d'arriver étoit à leur égard un présage heureux & un gage assuré de ce qu'ils devoient espérer pour l'avenir. Il fit l'éloge des troupes qui venoient de combattre ; rehaussa en termes magnifiques la victoire remportée sur la cavalerie des Romains, qui faisoit la principale force de leur armée, & qu'ils avoient cru jusques.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 62; là invincible ; & s'en promit une encore plus considérable sur leur infanterie, qui n'avoit échapé à leurs mainsque par une fuite honteuse pendant lanuit, mais qu'il seroit aisé de forcer dans les retranchemens où la crainte la tenoit renfermée. Les soldats. victorieux , qui portoient sur leurs épaules les dépouilles des ennemis qu'ils avoient tués, écoutérent ce difcours avec un sensible plaisir, & se promettoient tout de leur courage, jugeant de l'avenir par le passé. L'infanterie de son côte, sur tout celle qui composoit la phalange Macédonienne, piquée d'une louable jalousie, prétendoit bien égaler à la premiére occasion & même passer la gloire de leurs compagnons. Tous en un mot demandoient avec une ardeur & un empressement incroiable qu'on les mît feulement aux mains avec les ennemis. Le Roi, après avoir renvoié l'assemblée, partit se lendemain, passa. la riviére, & alla camper à Mopsium: c'étoit une hauteur située entre Tempé & Larissa.

La joie du fuccès heureux d'une si importante bataille s'étoit fait sentir. d'abord à Persée dans toute son éten-

due. Il se regardoit comme supériour à un peuple, qui lui-même l'étoit à l'égard de tous les Princes & de toutes les autres nations. Ce n'étoit point une victoire surprise & comme dérobée par ruse & par adresse, mais enlevée à force ouverte par la bravoure & le courage de ses troupes, & cela sous ses yeux & par ses ordres. Il avoit vû la fierté Romaine plier devant lui jusqu'à trois fois dans une seule journée: d'abord en se tenant renfermée par crainte dans son camp; puis, dès qu'elle avoit ofé en fortir, en prenant honteusement la fuite; & enfinen fuiant de nouveau pendant l'obscurité de la nuit, & en ne trouvant de fureté que dans l'enceinte de ses retranchemens, asyle ordinaire de la peur & de la lâcheté. Ces penféesétoient bien flateuses, & capables de: faire illusion à un Prince déja troprempli de son propre mérite.

Mais quand ces premiers transports furent un peu raslis , & que cette vapeur entvante d'une joie subite sefut un peu dissipée , & eur fait place à la réslexion, Persée alors renduà lui-même , & envisageant de sangfroid toutes les suites de sa victoire ».

DES STECESS. D'ALEXAND. 64 commença à en être en quelque sorte effraié. Ce qu'il y avoit de sages Poble La Courtifans autour de lui , profitant 44. 65 de ces heureuses dispositions, hazardérent de lui donner un conseil, dont elles le rendoient capable : c'étoit de profiter de l'avantage qu'il venoit de remporter, pour obtenir des Romains une paix honorable. Ils lui représentérent que la marque d'un Prince prudent, & heureux à juste titre, étoit de ne point compter sur les faveurs présentes de la fortune, & de ne se point livrer à une prospérité éblouissante. Qu'ainsi il ferois bien d'envoier au Consul pour renouveller avec lui le Traité aux mêmes conditions que T. Quintius vainqueut avoit imposées à Philippe son pere. Qu'il ne pouvoit pas finir la guerre plus glorieusement pour lui , qu'après une bataille si mémorable ; ni espérer jamais une occasion plus favorable de conclure une paix stable & assurée, que dans une conjoncture où l'échec que venoient de recevoir les Romains les rendroit plus traitables, & mieux disposés à lui accorder de bonnes conditions. Que si, malgré cet échec, les Romains, pas

## HISTOIR-E

une fierté qui ne leur étoit que trops naturelle, rejettoient un accommodement juste & équitable, il aurois du moins la consolation d'avoir les dieux & les hommes pour témoins de fa modération, & de l'orgueilleuse

opiniatreté des Romains.

Le Roi se rendit à ces sages remontrances, & il ne s'en étoit jamais éloigné. Le plus grand nombre aussi éloigné. Le plus grand nombre aussi donc des Ambassadience devant une nombreuse assemblée. Ils dirent, Qu'ils venoient demander lapaix: que Perse paieroit aux Romains le même tribut que Philippe leur avoit paié, & qu'il abandonneroit les villes, les terres, & tous se endroits que Philippe avoit abandonnés.

Quand ils furent fortis, le Conseil délibéra sur la réponse qu'il convenoit de leur faire. La fermeté Romaine parut ici avec éclat. C'étoitalors la coutume de montrer dans l'adversité toute l'assurance & la fier-

a lta tum mos erar, in ri animos in secundis, adversis vultum secunda Liv.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 67 te de la bonne fortune, & de faire paroitre de la modération dans la prospérité. La réponse fut : Qu'il n'y avoit point de paix pour Persee, s'il ne laissoit au pouvoir du Sénat de disposer de sa personne & de son roiaume comme il lui plairoit. Quand elle eut été raportée au Roi & à ses amis, on fut étrangement frapé d'un orgueil si extraordinaire, & , selon. eux, si mal placé: & la plupart crurent qu'il ne faloit plus parler de paix, & que bientôt les Romains seroient obligés de venir demander euxmêmes, ce qu'ils refusoient maintenant. Perfée ne penfa pas de même. Il vit bien que Rome n'étoit si sière que parce qu'elle sentoit sa supériorité; & c'est ce qui le glaça de crainte. Il envoia de nouveau au Conful, & offrit un tribut plus considérable encore que celui dont Philippe avoit été chargé. Quand il vit que le Conful ne rabattoit rien de sa premiére réponse, n'aiant plus de paix à attendre il retourna à fon camp de Sycurie d'où il étoit parti, déterminé à tenter de nouveau les hazards de la guerre.

Toute cette conduite de Persée fait

#### HISTOIRE

conclure, qu'il faloit qu'il eût entres pris cette guerre bien imprudemment, & fans avoir compare ses forces & ses ressources avec celles des Romains, pour se croire heureux, après une victoire signalée, de pouvoir demander la paix, & de se soumettre aux conditions si onéreuses auxquelles son pere Philippe ne s'étoit soumis qu'après une sanglante défaite. Il paroit clair qu'il n'avoit guéres. bien pris ses mesures, ni bien concerté les moiens de réuffir, puisqu'après une première action, dont tout l'avantage est pour lui, il commence par sentir toute sa foiblesse & son: infériorité, & panche en quelque forte vers le desespoir. Pourquoi done rompre le premier la paix ? Pourquoise rendre l'aggresseur ? Pourquoi se presser si fort, pour s'arrêter au premier pas ? Pourquoi attendre à connoitre sa foiblesse, jusqu'à ce que fa propre victoire l'en eut instruit ? Ce ne sont pas là les marques d'un Prince sage & avisé.

La nouvelle du combat de cavalerie s'étant répandue dans la Gréce, fit connoitre ce qu'on y pensoit, &c découvrit à nud la disposition des esDES SUCCISS. D'ALEXAND. 69 prits, Elle fut reçue avec joie, non feulement par les partifans de la Macédoine, mais par la plupart même de ceux à qui les Romains avoient fait du bien, dont quelques-uns ne fouffroient qu'à peine leur orgueil & leur domination.

Le Préteur Lucrétius affiégeoit Liv. lit., 4n. dans ce même tems la ville d'Haliar... 64-67a te en Béotie. Après une longue & vigoureuse résistance, elle fut prise ensin d'assaut, livrée au pillage, puis ruinée de sond en comble. Thébes, bientôt après, se rendit. Lucrétius

alors retourna à la flote.

Persée cependant, qui n'étoit pas loin du camp des Romains, les incommodoit fort, harcelant leurs troupes, & tombant sur leurs sourrageurs pour peu qu'ils s'écartassent. Il prit un jour jusqu'à mille chariots, remplis la plupart de gerbes de blé que les Romains venoient de moissonner, & sit six cens prisonniers, Il alla enfuite attaquer un petit corps de troupes qui étoit dans le vossinage, dont il espéroit se rendre maître sans peine mais il y trouva plus de résistance qu'il n'avoit cru. Ce petit corps étoit commandé par un brave Officier.

nommé L. Pompeius qui s'étant ra tiré sur une hauteur, s'y défendit avec un courage intrépide, déterminé à périr avec tous les siens, plutôt que de se rendre. Il étoit prêt d'être accablé par le nombre, lorsque le Consul arriva à son secours avec un gros détachement de cavalerie & de troupes armées à la légére : il avoit donné ordre aux légions de le suivre. La vûe du Consul rendit le courage à Pompeius & à sa troupe, qui étoit de huit cens hommes, tous Romains. Persée manda aussitôt sa phalange: mais le Consul n'attendit pas qu'elle fût arrivée, & en vint aussitôt aux mains. Les Macédoniens, après avoir résisté quelque tems très vigoureusement , furent enfin enfoncés , & mis en déroute. Il y demeura sur la place trois cens hommes de pié, & vingtquatre des principaux cavaliers de la Compagnie appellée l'Escadron Sacré, dont le Commandant même, nommé Antimaque, fut tué.

Le succès de cette action ranima les Romains, & allarma fort Persée. Aiant laissé une forte garnison à Gonne, il remena ses troupes en Macé-

doine,

DES BUCCESS. D'ALEXAND. 72 Le Conful, après avoir foumis la Perrhébie, pris Larifla & quelques autres villes, renvoia tous les alliés excepté les Achéens, répandit ses troupes dans la Thessalie où il les laissa en quartiers d'hiver, & passa dans la Béotie à la priére des Thébains, que ceux de Coronée inquiétoient.

## S. III.

Le Sénat fait une sage Ordonnance pour arrêter l'avarice des Généraux & des Magistrats qui vexoient les alliés. Le Consul Marcius, après avoir essiété le rudes saiteurs, pénére dans la Macédoine. Persée-prend l'allarme, & lui en laisse l'entrée libre: puis il reprend courage. Ambassade insolente des Rhadiens à Rome.

IL NE SE BIT sien de fort mémo-An.M.1814. rable l'année suivante. Le Consul Av.J.C.170. Hostilius avoit envoié en Illyrie Ap. n. 9. 6 10. Claudius avec quatre mille hommes d'infanterie pour défendre les habitans du pays qui étoient alliés des Romains; & celui-ci avoit trouvé le moien de joindre à ce premier corps de troupes huit mille hommes qu'il

HISTOIRE avoit levés parmi les alliés. Il alla camper à Lychnide, ville des Dassarétes. Près de là étoit une autre ville nommée Uscana qui appartenoit à Persée, & où il avoit une grosse garnison. Claudius, sur la parole qu'on lui avoit donnée de lui livret la place, dans l'espérance d'y faire un riche butin, s'en approcha avec presque toutes ses troupes sans ordre, lans défiance, & sans avoir pris aucune précaution. Lorsqu'il y pensoit le moins, la garnison fit une furieuse sortie contre lui, mit toutes ses troupes en fuite, les poursuivit fore loin, & en fit un grand carnage. D'onze mille hommes à peine deux mille purent-ils se sauver dans le camp, où il en étoit resté mille pour le garder. Claudius remena à Lychnide les débris de son armée. La nouvelle de cette perte affligea beaucoup le Sénat, d'autant plus qu'elle avoit été causée

par l'imprudence & l'avarice de Clau-

C'étoit pour lors la maladie pref-Publ. Le- que générale des Commandans. Le Lev. lis. 41. ficurs villes tant de la Gréce que d'autres provinces contre les Officiers Ro-

dius.

mains,

mains, qui les traitoient avec une avarice & une cruauté inouies. Il en punit quelques-uns, répara les torts qu'ils avoient faits aux villes, & ren-voja les Ambalfadeurs fort contens de la maniére dont leurs remontrances avoient été reçues: Bientôt après, pour obvier à l'avenir à de pareils defordres, il fit une Ordonnance, qui marquoit que les villes ne fourniroient rien aux Magiftrats Romains au dela de ce que le Sénat auroit réglé: & cette Ordonnance fut publiée dans toures les villes du Péloponnéfe.

C. Popilius & Cn. Octavius, qui furent chargés de cette commission, allérent d'abord à Thébes, dont ils louérent fort les citoiens, & les exhortérent à demeurer fermes dans l'amitié du peuple Romain, Parcourant ensuite les villes du Péloponnése, ils vantérent partout la douceur & la modération du Sénat, dont ils apportoient pour preuve le Décret qu'il venoit de faire en faveur des Grecs. Ils trouvérent une grande division presque dans toutes les villes, sur tout chez les Etoliens, causée par les deux factions qui les partageoient, l'une pour Tome IX.

### HISTOIRE

les Romains, l'autre pour les Macédoniens. L'assemblée d'Achaie n'étoit pas exemte de ces mouvemens, mais la sagesse de ceux qui avoient le plus d'autorité en arréta les suites. L'avis d'Archon, l'un des principaux de la Ligue, étoit qu'on devoit le conduire felon les conjonctures, ne pas donner lieu à la calomnie d'irriter l'une ou l'autre Puissance contre la République, & éviter les malheurs où étoient tombés ceux qui n'avoient pas assez connu le pouvoir des Romains. Cet avis prévalut, & l'on convint de donner la première Magistrature à Archon, & de faire Polybe Capitaine général de la cavalerie.

se general de la cavalerie.
Sur ces entrefaites , Attale aiant quelque chose à obtenir de la Ligue Achéenne, sit sonder le nouveau Magistrat, qui, déterminé à favoriser les Romains & leurs alliés, promit à ce Prince d'appuier ses demandes de tout son pouvoir. Il s'agissit de faire révoquer un Décret, par lequel on avoit ordonné que toutes les statues du Roi Euméne seroient stées des lieux publics. Au premier Conseil qui se tint, on introdussit dans l'aligmblée les Amponitations de la contra del contra de la contra de la

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 75 balladeurs d'Attale, qui demandérent qu'en confidération du Prince qui les avoit envoiés, on rendît à Euméne fon frere les honneurs que la République lui avoit autrefois décernés. Archon appuia fa demande, mais d'une manière modeste. Polybe parla avec plus de force, fit valoit le mérite & les services d'Euméne, montra l'injustice du premier Décret, & conclut à le casser. Toue l'assemblée applaudit à son discours, & il fut ordonné qu'Euméne seroit rétabli dans tous ses honneurs.

C'est dans le tems dont nous par-Ions ici, que Rome envoia Popilius vers Antiochus Epiphane pour arréter se entreprises sur l'Egypte, comme nous l'avons raconté ci-devant.

Le foin de la guerre de Macédoi-Ax.M.;8; f. ne occupoit fort les Romains, Q. Mar. Av.J.C.:69. cius Philippus, l'un des deux Confuls h.v. ib. 4; cui venoient d'être élus , en fut 13; hejb. Legal. chargé.

Avant qu'il parsît, Persée avoit cru devoir proster du tems de l'hiver pour faire une expédition contre l'Illyrie, qui étoit le seul endroit d'où la Macédoine eût à craindre des irruptions pendant que le Roi seroit occupé contre les Romains. Cette expédition lui réuffit fort heureusement , & prefque sans aucune perte de sa part. Il commença par le siège d'Uscana, qui étoit tombéeau pouvoir des Romains, on ne sait pas comment , & la prie après une assez louge résistance. Il se rendit maître ensuite de toutes les places fortes du pays , dont la pluparr avoient garnison Romaine , & il se un grand nombre de prisonniers.

Perfée envoia dans le même tems des Ambassadeurs à Gentius un des Rois d'Illyrie, pour l'engager à quitter le parti des Romains, & à embrasser le sien. Gentius y étoit assez disposé: mais il marqua que n'aiant ni préparatifs de-guerre ni argent, il n'étoit point en état de se déclarer contre les Romains. C'étoit s'expliquer affez clairement, Perfée , qui étoit avare, n'entendit point, ou plutôt fit semblant de ne point entendre fa demande, & lui envoia une feconde ambassade, ssans parler d'argent, & il en reçut la même réponse. Polybe observe que cette crainte de faire de la dépense, qui marque une ame basse, & qui deshonore entiérement un Prince, lui fit manquer plu-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 77 fleurs entreprises, & que s'il eût vous lu sacrifier quelques sommes affez peu considérables, il auroit engagé dans son parti plusieurs Républiques & plufieurs Princes. Comprent-on un tel aveuglement! Polybe le regarde comme une punition de la partdes dieux.

Persée aiant remené ses troupes en Macédoine, les fit ensuite marcher vers Stratus, ville très forte des Etoliens au dessus du golfe d'Ambracie. On lui avoit fait espérer qu'elle se rendroit aussitôt qu'il paroitroit devant ses murailles: mais les Romains le prévinrent, & y firent entrer du fecours.

Dès que le printems fut venu, le Consul Marcius partit de Rome, se rendit en Thessalie, & de là, sans perdre de tems, s'avança vers la Macédoine, persuadé que c'étoit dans le: cœur de ses Etats qu'il faloit attaquer Perfée.

Sur le bruit que les armées Ro- Polyb. Legat. maines étoient prêtes à se mettre en 78. campagne, Archon, premier Magistrat des Achéens, pour justifier par des faits sa patrie des soupçons & des mauvais bruits qu'on avoit répandus

Diij.

78 HISTOIRE contre elle, conseilla aux Achéens de dresser un Décret, par lequel il seroit ordonné qu'on meneroit une armée dans la Thessalie, & qu'on partageroit avec les Romains tous les périls de la guerre. Le Décret ratifié, l'on donna ordre à Archon de lever des troupes, & de faire tous les préparatifs nécessaires. On résolut ensuite d'envoier des Ambassadeurs au Conful, pour l'informer de la résolution que la République avoit prise, & pour savoir de lui où & quand il jugeoit à propos que l'armée Achéenne joignît la sienne. Polybe, notre Historien, fut choisi pour cette ambasfade avec quelques autres. Ils trouvérent en arrivant les Romains hors de la Thessalie, campés dans la Perrhébie entre Azore & Dolichée , & fort embarrasses sur le chemin qu'ils devoient tenir. Ils les suivirent, pour attendre une occasion favorable de parler au Conful, & partagérent avec lui tous les dangers qu'il courut pour

entrer dans la Macédoine. Persée, qui ignoroit quelle route prendroit le Consul, avoit placé des troupes assez considérables dans deux bas success. D'Alexand. 79 blable qu'il tenteroit le passage. Pour lui, il campa avec le reste des troupes près de Dium, marchant tantôt d'un côté tantôt de l'autre sans beaucoup de dessein.

Marcius, après une longue délibération, se détermina à passer la forêt vers la ville d'Octolophe. Il eut despeines incroiables à surmonter, tant les chemins étoient escarpés & impraticables. Il avoit eu la précaution de s'emparer d'une hauteur qui favorisoit son passage, & d'où l'on découvroit le camp des ennemis qui n'étoit pas éloigné de plus de mille pas, & tout le pays des environs de Dium & de Phila, ce qui anima beaucoup les foldats qui avoient fous leurs yeux des contrées si opulentes où ils espéroient s'enrichir. Hippias, que le Roiavoit placé dans ce passage pour le défendre avec un corps de douze mille hommes, voiant la hauteur occupée par un détachement des Romains. marcha à la rencontre du Consul qui s'avançoit avec toute son armée, harcela ses troupes pendant deux jours, & les incommoda fort par les fréquentes attaques qu'il leur donnoit. Marcius étoit fort inquiet, ne pou-D iii i

vant ni avancer avec sureté, ni reculer sans honte & même sans danger. Il ne lui restoit d'autre parti que de pouller vivement une entreprise, formée peutêtre trop hardiment & trop témérairement, mais qui ne pouvoit réussir que par une constance opiniàtre, qui fouvent est suivie & couronnée à la fin d'un heureux succès. Il est certain que si le Consul avoit eu affaire à un ennemi semblable aux anciens Rois de Macédoine, dans le défilé étroit où ses troupes se trouvoient enfermées il auroit infaillible. ment reçu un grand échec. Mais Perfée, au lieu d'envoier des troupes fraîches pour soutenir celles d'Hippias, dont il entendoit de son camp les cris qu'ils jettoient en combattant, & d'aller lui-même en personne attaquer les ennemis , s'amufoit . à faire des courses inutiles avec sa cavalerie aux énvirons de Dium, & par cette négligence donna lieu aux Romains de le tirer du mauvais pas où ils s'étoient engagés.

Ce ne fut point sans des peines infinies, les chevaux chargés du bagage succombant sous le poids dans la descente de la montagne, & tombant

DES SUCCESS. D'ALEXAND. presque à chaque pas qu'ils faisoient. Les éléphans sur tout leur causérent un grand embarras. Il falut trouver un nouveau moien de les faire defcendre dans ces endroits extrêmement escarpés. Aiant pris le niveau dans ces pentes, on enfonçoit en terre vers le bas dans ce chemin deux poutres, distantes l'une de l'autre un peu plus: que la largeur d'un éléphant : puis on étendoit sur ces poutres des planches longues de trente piés qui formoient une espèce de pont, & on les: couvroit de terre. Au bout de ce premier pont, mais à quelque intervalle, on en construisoit un second pareil, puis un troisiéme, & plusieurs: autres ensuite de la même sorte. L'éléphant passoit de la terre ferme sur le pont ; & , avant qu'il fût arrivé au bout, on baiffoit insensiblement les poutres qui le soutenoient, & on faifoit descendre doucement le pont avec l'éléphant, qui passoit de là sur le fecond pont , & ainfi des autres. Il est difficile d'exprimer les fatigues qu'ils eurent à essuier dans ce passage, les foldats étant souvent obligés de fe rouler par terre avec leurs armes; parce qu'ils ne pouvoient pas s'y fou82. HISTOIRE tenir en marchant sur leurs piés. On convenoit qu'avec une poignée de gens les ennemis auroient pu défaire entiérement toute l'armée Romaine. Ensin, après bien des peines & des dangers, elle arriva dans la plaine, & se trouva en sureté.

Polyb.Legat.

Comme le Conful fembloit alors avoir heureusement terminé ce qu'il y avoit de plus difficile dans son entreprise, Polybe prit ce moment pour présenter à Marcius le Décret des Achéens, & pour l'assurer de la résolution où ils étoient de venir avec toutes leurs forces partager avec lui tous les travaux & tous les périls de cette guerre. Marcius, après avoir remercié gracieusement les Achéens de leur bonne volonté, leur dit qu'ils pouvoient s'épargner la peine & la dépense où cette guerre les engageroit, qu'il les dispensoit de l'une & de l'autre, & que dans l'état où il voioit les affaires, il n'avoit nul befoin du secours des alliés. Après ce discours, les Collégues de Polybe retournérent dans l'Achaïe.

Polybe resta seul dans l'armée Romaine, jusqu'à ce que le Consul aiant appris qu'Appius, surnommé Centon, DES SUCCESS, D'ALEXAND. 83 avoit demandé aux Achéens de lui envoier cinq mille hommes en Epire, le renvoia dans son pays en l'exhortant de ne pas souffrir que sa République donnât ces troupes, & s'engageât dans des frais qui étoient toura-fait inutiles, puisqu' Appius n'avoit nulle raison d'exiger ce secours, Il est difficile, dit l'Historie, de découvrir le vrai motif qui portoit Marcius à parler de la sorte. Vouloir-il ménager les Achéens, ou leur tendre un piège, ou laisser Appius hors d'état de rien entreprendre?

Pendant que le Roi étoit au bain, on vint lui apprendre que les ennemis approchoient. Cette nouvelle lejetta dans une terrible allarme. Incertain du parti qu'il devoit prendre, 
& de moment à autre changeant deréfolution, il jettoit des cris, & plaignoit fon fort de le voir vaincu fanscombat. Il fit revenir les deux Officiers à qui il avoit confié la garde des
passages, fit transsorter dans sa flote
les statues \* d'or qui étoient à Dium
de peur qu'elles ne tombassent entre,

<sup>\*</sup> C'étoient les flatues des que , qu'Alexandre avoit Seigneurs qui avoient été fait faire par Lyfope , & prés au paffage du Grani- qu'il avoit placées à Dium... D Vi

les mains des Romains; donna ordes mains des Romains; donna order qu'on jettât dans la mer les tréfors qu'il avoit à Pella, & qu'on brudat à Thessalonique toutes ses galéres, Pour lui, il se retira à Pydna.

Le Consul s'étoit engagé dans un endroit, d'où il ne pouvoit plus retourner en arriére malgré les ennemis. Il n'avoit que deux forêts par où il pouvoit passer : l'une , en perçant les vallons de Tempé pour entrer en Thessalie; l'autre au dela de Dium, pour pénétrer dans la Macédoine : & ces deux postes importans étoient occupés par de fortes garnisons, que le-Roi y avoit placées. Ainsi, si Persée, fans prendre l'allarme, eût attendufeulement dix jours, il auroit été impossible aux Romains de passer dans la Thessalie par Tempé, & le Consul n'auroit point eu de passage pour y faire entrer ses vivres. Car les chemins par Tempé sont bordés de précipices si profonds, que l'œiln'en sauroit soutenir la vue sans éblouissement. Les troupes du Roi gardoient ce pallage à quatre endroits différens, dont le dernier étoit si étroit , que dix hommes seulement bien armés en pouvoient défendre l'entrée. Ne pou-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 85 evant donc, ni recevoir des vivres par ·les passages étroits de Tempé, ni y passer eux-mêmes ; il faloit regagner les montagnes par où ils étoient defcendus, ce qui leur étoit devenu impraticable, parce que les ennemis en occupoient les hauteurs. L'unique parti qui leur restoit à prendre, étoit de pénétrer dans la Macédoine jusqu'à Dium à travers les ennemis : ce a qui ne leur auroit pas été moins difficile , fi les dieux , dit Tite-Live ; n'eussent ôté à Persée le conseil & la prudence. Car en faisant un fossé & des retranchemens au défilé fort étroit qui se trouve aux piés du mont Olympe, il leur en fermoit absolument. l'entrée . & les arrétoit tout court. Mais, dans l'aveuglement où la terreur avoit jetté le Roi, il ne vit & ne fit rien de tout ce qui pouvoit le fauver , laissa toutes les entrées de son : roiaume ouvertes & libres à l'ennemi, & se réfugia avec précipitation à. Pydna.

Le Consul sentit bien qu'il devoit son salut à la timidité & à l'imprudence du Roi. Il donna ordre au Pré-

a Quod , nifi dii men- | sum ingentis difficultatem Regi ademissent , ip- | tis erat. Liv.

teur Lucrétius qui étoit à Larissa de s'emparer des postes voisins de Tempé que Persée avoit abandonnés, afin de préparer à ses troupes une sortie en cas d'accident, & envoia Popilius pour reconnoitre les passages qui conduisoient à Dium. Quand il sut que les chemins étoient ouverts & libres . il y arriva le fecond jour, & fit camper son armée près d'un temple de Jupiter qui étoit dans le voisinage, pour en empécher le pillage. Etant entré dans la ville, qui étoit remplie d'édifices magnifiques & très bien fortifiée, il fut dans le dernier étonnement de voir que le Roi l'eût si facilement abandonnée. Il continua sa marche. & se rendit maître de plusieurs places sans trouver presque aucune résistance. Mais plus il avançoit, moins il trouvoit de vivres, & plus la disette augmentoit ; ce qui l'obligea de revenir à Dium. Il fut même obligé de quitter cette ville, pour se retirer à Phila, où le Préteur Lucrétius lui avoit marqué qu'il trouveroit des vivres en abondance. Son départ de Dium avertit Persée qu'il devoit maintenant recouvrer par fon courage, ce qu'il avoit perdu par sa timiDES SUCCESS. D'ALEXAND. 87 dité. Il reprit donc possession de cette ville, & en répara promtement les ruines. Popilius de son côté asses prit Herackée, qui n'étoit éloignée de Phila que d'un quart de

lieue.

Persée, revenu de sa fraieur, & aiant repris ses esprits, souhaitoit fort qu'on n'eût pas exécuté les ordres qu'il avoit donnés de jetter dans la mer les tréfors qu'il avoit à Pella, & de bruler à Thessalonique toutes ses galéres. Andronic, chargé de ce dernier ordre, avoit traîné en longueur, pour laiffer lieu au repentir qui pourroit suivre de près ce commandement, comme en effet cela arriva. Nicias, moins précautionné, avoit jetté dans la mer ce qu'il avoit trouvé d'argent à Pella. Sa fante fut bientôt réparée, des plongeurs aiant retiré du fond de là mer presque tout cet argent. Pour récompense, le Roi les fit tous mourir en secret, aussi bien qu'Andronic & Nicias ; tant il avoit honte de l'indigne fraieur à laquelle il s'étoit livré, dont il ne vouloit laisser aucuns temoins ni aucunes traces.

Il se sit de part & d'autre plusieurs Liv. lib. 44; expéditions tant par mer que par ter-". 10-14-

fuites, & ne furent pas beaucoup de fuites, & ne furent pas fort importantes.

Polyb. Le.

Quand Polybe revint de son ambassade dans le Péloponnése, la lettre d'Appius, par laquelle il demandoit cinq mille hommes, y avoit déja été: portée. Peu de tems après, le Conseil assemblé à Sicyone pour délibérer sur cette affaire, jetta Polybe dans un grand embarras. Ne point exécuter l'ordre qu'il avoit reçu de Marcius, ç'eût été une faute inexcusable. D'un autre côté il étoit-dangereux de refuser des troupes, qui pouvoient être utiles aux Romains, & dont les Achéens n'avoient pas besoin. Pour se tirer d'une conjoncture si délicate., il eut recours à un Décret du Sénat Romain, qui défendoit qu'on eût égard aux lettres des Généraux , à moins qu'elles ne fussent accompagnées d'un ordre du Sénat, & Appius n'en avoit pas joint aux siennes. Il dit donc qu'avant de rien envoier à Appius, il faloit informer le Conful de sa demande, & attendre ce qu'il en décideroit. Par la Polybe épargna aux Achéens une dépense qui seroit. montée à plus de fix-vingt mille: écus.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 89 Cependant il arriva à Rome des Liv. 86. 46 Ambassadeurs de la part de Prusias n. 14-16. roi de Bithynie & de celle des Rhodiens en faveur de Persée. Le premier s'expliqua fort modestement en déclarant que Prusias jusques-là avoit toujours été attaché au parti des Romains, & ne cesseroit de l'être tant que dureroit la guerre : mais qu'aiant promis à Persée d'emploier pour lui les bons offices auprès des Romains: pour en obtenir la paix, il les prioit, fi cela étoit possible, de lui accorder cette grace, & de faire de sa médiation l'usage qu'ils jugeroient à propos. Les Rhodiens tinrent un langage bien différent. Après avoir étalé avec un stile fastueux les services qu'ils avoient rendus au peuple Romain , & s'être attribué la plus grande part dans les victoires qu'ils avoient remportées, & fur tout dans celle contre Antiochus, ils ajoutérent : Que pendant que la paix subsistoit entre les Macédoniens & les Romains, ils avoient commencé à entrer en alliance avec Persée : qu'ils l'avoient suspendue malgré eux, & sans aucun sujet de plainte contre le Roi , parce qu'il avoit itu aux Romains de les enga-

HISTOIRE ger dans leur parti. Que depuis trois ans que duroit cette guerre, ils en fouffroient beaucoup d'incommodités. Que le commerce de la mer étant interrompu, l'île sentoit une grande disette par le retranchement des revenus & des émolumens qu'ils en retiroient. Que ne pouvant plus porter des pertes si considérables , ils avoient envoié des Ambassadeurs en Macédoine au Roi Perfée, pour lui déclarer que les Rhodiens jugeoient nécessaire qu'il sît la paix avec les Romains: qu'on les avoit aussi envoiés à Rome pour y faire la même déclaration. Que si quelqu'un des deux partis refusoit de se rendre à une proposition si raisonnable, & de mettre fin à la guerre, les Rhodiens verroient ce qu'ils auroient à faire.

On juge ailément de quelle maniére fur reçu un discours li vain & si présomptueux. Il y a des historiens qui ont dit que pour toute réponse on sit lire en leur présence une Ordonnance du Sénar qui déclaroit les Cariens & les Lyciens libres.. C'étoit les piquer au vif, & les mortifier par l'endroit le plus sensible: car ils prétendoient avoir autorité sur ces DES SUCCESS, D'ALEXAND. 94
deux peuples. Selon d'autres, le Sénat répondit en peu de mots : Qu'on
connoissoir des Rhodiens, & leurs trames secrettes avec Persée. Que quand
Rome l'autroit vaincu, ce que l'on espéroit qui arriveroit au premier jour,
elle verroit à son tour ce qu'elle auroit à faire, & traiteroit alors ses alliés chacun selon leurs mérites. On
fit pourtant à leurs Ambassadeurs les
présens ordinaires.

 On fit ensuite lecture de la lettre du Consul Q. Marcius, dans laquelle il rendoit compte de la maniére dont il étoit entré dans la Macédoine après avoir essuié des peines incroiables dans le passage d'un défilé fort étroit. Il ajoutoit que, par la sage prévoiance du Préteur, il avoit des vivres pour tout l'hiver, aiant reçu des Epirotes vingt mille mesures de froment, & dix mille d'orge, dont il faloit paier le prix à leurs Ambassadeurs qui étoient à Rome : qu'il faloit aussi lui envoier des habits pour les foldats, & qu'il avoit besoin de deux cens chevaux, qui fussent sur tout de Numidie, parce qu'il n'en trouvoit point dans le pays. 92 HISTOIRE
Tous ces articles furent exécutés
exactement & promtement.

On donna après cela audience à un Seigneur de Macédoine, appellé Onésime. Il avoit toujours porté le Roi à la paix ; & le faisant souvenir que Philippe son pere, jusqu'au dernier jour de sa vie, s'étoit toujours fait lire réguliérement deux fois chaque our le Traité qu'il avoit conclu avec les Romains, il l'avoit exhorté d'en faire autant, si non avec la même régularité, du moins de tems en tems. Ne pouvant le détourner de la guerre, il avoit commencé par se retirer des Conseils sous différens prétextes, pour ne point être témoin des résolutions qu'on y prenoit, & qu'il ne pouvoit point approuver. Enfin voiant qu'il étoit devenu suspect, & regardé tacitement comme un traître, il se réfugia chez les Romains, & fut d'un grand secours au Consul. Aiant expolé au Sénat tout ce que je viens de dire, il en fut très bien reçu, & le Sénat pourvut magnifiquement à sa: fublistance...

# DES SUCCESS. D'ALEXAND. 93

Paul Emile est choise pour Consul. Il part pour la Macédoine avec le Préteur Cn. Octavius qui commandoit la flote. Persée sollicite de tous côtés des secours : son avarice lui en fait perdre de considérables. Victoires du Préteur Anicius dans l'Illyrie. Célébre victoire remportée par Paul Emile sur Persee près de la ville de Pydna. Persée est pris avec tous ses enfans. Le commandement de la Macédoine est prorogé à Paul Emile. Décret du Sénat qui accorde la liberté aux Macédoniens & aux Illyriens. Paul Emile, pendant les quartiers d'hiver , parcourt les plus célébres villes de la Grèce. De retour à Amphipolis, il y donne une grande fête. Il prend le chemin de Rome. En passant, il abandonne soutes les villes de l'Epire au pillage. Il entre à Rome en triomphe. Mort de Persée. On accorde aussi le triomphe à Cn. Octavius & à L. Anicius.

LE TEMS des Comices, c'eft-à An.M., \$16.
dire des Affemblées pour élire à Ro-Liv. 116. 116.
me des Confuls approchant, tout-le \*\* 177.
monde attendoit avec inquiétude fur \*\* 187.
\*\* 197. 116. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\* 197. 117.
\*\*

### HISTOIRE

qui tomberoit un choix si important, & l'on ne parloit d'autre chose dans toutes les conversations. On n'étoit point content des Consuls qui depuis trois ans avoient été emploiés contre Persée, & qui avoient fort mal soutenu l'honneur du nom Romain. On rappelloit dans son esprit les célébres victoires remportées contre Philippe son pere, qui avoit été obligé de demander par grace la paix ; contre Antiochus, qui avoit été relegué au dela du mont Taurus, & forcé de paier un gros tribut ; enfin , ce qui étoit encore plus considérable, contre Annibal, le plus habile de tous les Géné-raux qu'on eut vûs jusques-là, contraint de quitter l'Italie après plus de seize ans de guerre, & vaincu dans sa patrie presque au pié des murailles de Carthage. Les formidables préparatifs qu'avoit fait Persée, & quelques avantages qu'il avoit remportés dans les premiéres campagnes, augmentoient la crainte des Romains. Ils voioient bien qu'il n'étoit plus tems de donner le commandement des armées à la brigue ou à la faveur, & qu'ils devoient choisir un Général qui eût de la sagesse, de l'expérienDES SUCCESS. D'ALEXAND. 95 ée, & du courage, en un mot qui fût en état de conduire une guerre aussi importante que celle dont il s'a-

gissoit actuellement.

Tout le monde jettoit les yeux sur Paul Emile. Il y a des occasions où un mérite singulier réunit tous les suffrages du public; & rien n'est plus flateur qu'un tel jugement, fondé sur la connoissance des services qu'un homme a déja rendus, sur l'estime que les troupes font de sa capacité, & sur le besoin pressant qu'a l'Etat de sa valeur & de sa sagesse. Paul Emile avoit près de soixante ans : mais l'âge, sans rien diminuer de ses forces, n'avoit fait que lui ajouter une maturité de conseil & de prudence, plus nécessaire encore à un Général que le courage & la bravoure. Il avoit été nommé Conful il y avoit treize ans , & s'étoit fait estimer généralement dans son Consulat. Maisle peuple ne paia ses services que d'ingratitude, afant refusé de l'élever de nouveau au premier rang, quoiqu'il le demandat avec assez d'empressement. Depuis plusieurs années il menoit une vie retirée & particulière, uniquement occupé de l'éducation de

les enfans, & jamais pere n'y réussie mieux que lui, & ne fut plus heureusement récompensé de ses peines. Tous ses parens, tous ses amis le pressoient de répondre aux vœux du peuple qui l'appelloit au Consulat : mais ne se croiant plus en état de commander, il évitoit de paroitre en public, se tenoit renferme, & fuioit les honneurs avec autant d'empressement que les autres ont coutume de les rechercher. Cependant, quand il vit que tous les matins on s'assembloit en foule à sa porte, qu'on l'appelloit à la place, & qu'on crioit hautement contre son refus opiniatre, il se rendit enfin à de si fortes instances , & paroissant parmi ceux qui aspiroient à cette dignité, il sembla moins aller recevoir le commandement des armées, que donner au peuple des assurances d'une victoire prochaine & complette. Le Consulat lui fut accordé d'une commune voix, &, selon Plutarque, le commandement de l'armée de Macédoine lui fut décerné préférablement à son Collégue : Tite-Live dit pourtant qu'il lui échut par le fort.

On dit que ce jour-là même, qu'il fue

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 97 fut nommé Général pour aller faire la guerre contre Persée, comme il s'en retournoit chez lui accompagné de tout le peuple qui le suivoit pour lui faire honneur, il trouva sa fille Tertia, encore petite enfant, qui fondoit en larmes. Il l'embrasse, & lui demande le sujet de ses pleurs. Tertia le serrant avec ses petits bras, & le baisant: Vous ne saveZ donc pas, mon pere, lui dit-elle , que notre Persée est mort ? Elle parloit d'un petit chien qu'elle élevoit, & qui avoit nom Perfée. Paul Emile , frapé de ce mot , lui dit : A la bonne heure, ma chere enfant ; j'accepte de bon cœur cet augure. Les anciens portoient fort loin la superstition sur ces sortes de rencontres fortuites.

La maniére dont s'y prit Paul Liv. lie, 14.
Emile pour se préparer à la guerre l'18-1, 14.
dont on l'avoit chargé, sti juge du Lém. Polit. in
dont on l'avoit chargé, sti juge du Lém. Polit. in
l'avoit chargé, sti juge au trendre, 18-160.
Avant tout il demanda au Sénat qu' on
envoiàt des Commissaires en Macédoine pour visiter les armées & les
flotes, & pour faire leur raport, après
une exacte enquête, de ce qu'il faudroit ajouter de troupes soit par terre
re soit par mer. Ils devoient aussi s'informer, autant que cela seroit possi.

ble , à quel nombre montoient les troupes du Roi, où elles étoient actuellement, auffi bien que celles des Romains : si ceux-ci avoient leur camp dans les forêts, ou s'ils les avoient entiérement passées, & étoient arrivés dans la plaine : fur quels alliés on pouvoit certainement compter, qui étoient ceux dont la fidélité paroifloit douteuse & chancellante, & qui l'on devoit regarder comme des ennemis déclarés: pour combien de tems on avoit des vivres, & d'où il faloit en faire transporter soit par des voitures de terre, loit dans des vaisseaux : ce qui s'étoit passé dans la dernière campagne soit dans les armées de terre, soit dans la flote. En Général habile & expérimenté il vouloit qu'on descendît dans ce détail, persuadé qu'on ne pouvoit former le plan de la campagne où il alloit entrer, ni en bien régler les opérations, que sur toutes ces connoissances. Le Sénat approuva fort de si fages mesures, & nomma des Commissaires au gré de Paul Emile, qui parti ent deux jours après.

En attendant leur retour, on donna audience aux Ambassadeurs de

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 99 Ptolémée & de Cléopatre roi & reine de l'Egypte, qui portoient des plaintes à Rome contre les entreprises injustes d'Antiochus roi de Syrie. Il en a été parlé dans le volume précédent. Les Commissaires avoient fait une grande diligence. Etant de retour à Rome, ils firent leur raport, & dirent : Que Marcius avoit forcé les passages de la Macédoine pour y faire entrer l'armée, mais avec plus de péril que d'utilité. Que le Roi s'étoit avancé dans la Piérie, & l'occupoit actuellement : que les deux camps étoient fort voilins l'un de l'autre, n'étant séparés que par le fleuve Enipée. Que le Roi évitoit le combat, & que l'armée Romaine n'étoit point en état de l'y contraindre, ni de le forcer dans ses lignes. Qu'aux autres incommodités étoit survenu un hiver fort rude, qui se faisoit sentir vivement dans un pays de montagnes, & qui empéchoit absolument d'agir; & qu'il ne restoit de vivres que pour six jours. Qu'on faisoit monter l'armée des Macédoniens à trente mille hommes. Que, si Appius Claudius avoit eu une armée affez forte aux environs de Lychnide

HISTOIRE dans l'Illyrie, il auroit pu fort embarrasser le Roi Gentius : mais qu'actuellement ce Général, & ce qu'il avoit avec lui de troupes, étoit en grand danger, fi on ne lui envoioit au plutôt un renfort confidérable, ou fi on ne lui faifoit quitter le poste qu'il occupoit. Qu'après avoir visité le camp, ils s'étoient rendus à la flote. Qu'ils avoient entendu dire qu'une partie de l'équipage avoit péri de maladie; que les autres alliés, fur tout ceux de Sicile, étoient retournés chez eux ; & que la flote manquoit absolument de matelots & de soldats: que ceux qui étoient restés n'avoient point recu leur paie, & étoient sans habits. Qu'Eumene & fa flote, après s'être un peu montrés, avoient disparu presque aussitôt sans qu'on en pût dire de bonnes raisons, & qu'il ne paroissoit pas qu'on pût ni qu'on dût compter fur ses dispositions : mais, que pour Attale son frere, sa bonne

volonté n'étoit pas douteuse. Sur ce raport des Commissaires, après que Paul Emile eut dit son avis, le Sénat ordonna qu'il partiroit incessamment pour la Macédoine, aussi bien que le Préteur Cn. Octavius qui DES SUCCESS. D'ALEXAND. 108 , 80 L. Anicius autre Préteur qui devoit fuccéder à Ap. Claudius aux environs de Lychnide dans l'Illyrie. Le nombre des troupes que chacun d'eux devoit commander fut réglé de la

manière qui suit.

Les troupes qui composoient l'armée de Paul Emile, montoient à vingt-cinq mille huit cens hommes: favoir deux Légions Romaines, chacune de six mille hommes de pié, & de trois cens chevaux ; autant d'infanterie des Alliés d'Italie, & le double de cavalerie. Il avoit de plus six cens chevaux levés dans la Gaule Cifalpine. Ils tiroient encore quelques troupes auxiliaires de leurs alliés de Gréce & d'Asie. Le tout ne montoit pas vraisemblablement à plus de trente mille hommes. Le Préteur Anicius devoit pareillement avoir deux Légions, mais qui n'étoient composées chacune que de cinq mille deux cens hommes de pié, & de trois cens chevaux ; avec dix mille hommes des Alliés d'Italie, & huit cens chevaux : ce qui faisoit en tout vingt & un mille deux cens hommes. Les troupes qui servoient sur la flote

toient de cinq mille hommes. Cestrois corps réunis enfemble faisoient cinquante six mille deux cens hommes.

Comme la guerre qu'on se prépatoit de faire cette année dans la Macédoine paroissoit de la dernière conséquence, on prit toutes les précautions capables de la faire réussir. C'étoit aux deux Consuls & au peuple à choisir les Tribuns qui devosent servir, & qui commandoient chacun à leur tour le corps entier de la Légion. Il fut ordonné qu'ils ne choifiroient pour ces emplois que des hommes qui eussent déja été en charge : & on laissa à Paul Emile la liberté de prendre pour son armée parmi tous les Tribuns ceux qu'il lui plairoit: il y en avoit douze pour lesdeux Légions.

Il faut avouer que Rome se condustit ici avec une grande sagesse. Ele avoit, comme on l'a vû, nommé
d'un consentement unanime' pour
Consul & pour Général celui des Romains qui étoit incontestablement le
plus habile guerrier de son siécle. Elle veut qu'on éléve à la charge de
Tribuns les Officiers qui ont le plus

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 105 de mérite, le plus d'expérience, le plusd'habileté reconnue par des services réels, avantages que ne donnent pastoujours ni la naissance ni l'ancienneté, auxquelles aussi les Romains n'étoient point du tout astreints. Rome fait plus, & par une exception singuliére, compatible avec le gouvernement républicain, elle laisse Paul Emile maître absolu de choisir parmi les Tribuns ceux qu'il lui plaira, fachant de quelle importance il est qu'il y ait une parfaite union entre le Général & les Officiers subalternes qui servent sous lui, afin que les ordres, que donne le premier, qui est comme l'ame de toute l'armée, & qui en doit régler tous les mouvemens, foient exécutés avec la derniére exactitude; se qui ne peut se faire s'il ne régne entreux une grande intelligence, fondée sur l'amour du bien public,. & que ni l'intérêt , ni la jalousie , ni l'ambition ne soient capables de roubler.

Après que tous ces réglemens eurent été faits, le Consul Paul Emile passa du Sénat à l'assemblée du peuple, & il y tint ce discours. » J'ai » cru apercevoir, Romains, que vous » avez fait paroitre plus de joie en-» core lorsque la Macédoine m'est » échue par le fort, que quand je » fus nommé Conful, ou quand j'en-» trai en charge ; & il m'a-femblé » que le sujet de votre joie étoit l'es-» pérance que vous aviez que je ter-» minerois d'une manière digne de » la grandeur & de la réputation du » peuple Romain une guerre, qui, '» selon vous, traîne trop en son-» gueur. J'ai lieu de croire que les » mêmes dieux qui m'ont\*fait écheoir » la Macédoine par le fort, m'aideront » aussi de leur protection pour faire » & terminer cette guerre heureuse-» ment. Mais de quoi je puis vous » répondre avec assurance, c'est que » je ferai tous mes efforts pour ne » pas rendre vaine votre espérance. Le Sénat a réglé sagement tout ce » qui est nécessaire pour l'expédition » dont je suis chargé; & comme il m'a » ordonné de partir incessamment, » à quoi je n'apporterai point de dé-» lai, je sai que C. Licinius mon Col-» légue, plein de zêle pour le bien » public, travaillera à la levée & au

<sup>\*</sup> C'étoit une penfée éta- les peuples que la Diviniblie de tout tems chez tous té présidoit au sert.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 105 » départ des troupes qui me sont de-» stinées, avec la même ardeur & la » même promtitude que si c'étoit pour » lui-même. J'aurai soin de vous man-» der exactement, aussi bien qu'au » Sénat, tout ce qui arrivera, & vouș » pouvez compter sur la certitude & » la vérité de mes lettres : mais je vous » demande par grace de ne point ajou-» ter foi ni donner du poids par vo-» tre crédulité aux bruits vagues & » sans auteur qui se répandront. Je » m'aperçoi dans cette guerre, plus » que dans toute autre, que quelque » force d'ame qu'on puisse avoir pour » se mettre au dessus de ces bruits, ils » ne laissent pas de faire impression, » & d'inspirer je ne sai quel découra-» gement. Il y a des gens qui dans » les cercles, & même à table, con-» duisent les armées, réglent nos dé-» marches , & prescrivent toutes les » opérations de la campagne. Ils fa-» vent mieux que nous où il faut » camper, & de quels postes il faut » se saisir: dans quel tems, & par » quel défilé, on doit entrer dans la » Macédoine : où il est à propos d'é-» tablir des greniers & des magazins: » par où, soit par terre soit par mer,

## 106 HISTOTRE

» on peut faire venir des vivres : » quand il faut en venir aux mains » avec l'ennemi, & quand il faut de-» meurer en repos. Et non seulement » ils prescrivent ce qu'il y a de meil-» leur à faire, mais, pour peu qu'on » s'écarte de leur plan, ils en font » un crime au Consul, & le citent à " leur tribunal. Sachez, Romains, » que c'est là un grand obstacle pour " vos Généraux. Tous n'ont pas, pour » méprifer des bruits facheux , la fer-» meté & la constance de Fabius, qui » aima mieux souffrir, que le peup ple, sur de pareils bruits, donnât » atteinte à son autorité, que de lais-» ser périr les affaires pour se con-» server un vain nom. Je suis bien » éloigné de croire que les Généraux » n'aient pas besoin de recevoir des » avis : je pense, au contraire, que » quiconque veut seul tout conduire » par sa tête & sans consulter, mar-» que plus de présomption que de sa-» geffe. Que peut-on donc faire raison-» nablement ? C'est que personne ne » s'ingére de donner des avis à vos » Généraux, que ceux premiérement » qui sont habiles dans le métier de » la guerre, & à qui l'expérience a ap-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 107 br pris ce que c'est que de commander; » & fecondement, ceux qui font fur les » lieux, qui connoissent l'ennemi, qui » font témoins par eux-mêmes des » conjonctures, & qui partagent avec » nous les dangers. Si quelqu'un se » flate de pouvoir m'aider de ses » conseils dans la guerre dont vous » m'avez chargé, qu'il ne refuse point » de rendre ce service à la Républi-» que, & qu'il vienne avec moi en » Macédoine : galére , chevaux , ten-» te, vivres, je le défraierai de tout. » Mais si l'on ne veut pas prendre cet-» te peine, & qu'on préfére le doux » loilir de la ville aux dangers & aux » fatigues du camp, qu'on ne s'avi-» se pas de vouloir tenir le gouver-» nail en demeurant tranquille dans » le port. La ville, par elle-même, » fournit un assez grande matiére de » discours sur d'autres sujets : mais » que pour ceux-ci elle s'impose siis lence, & qu'elle sache que nous ne » ferons cas que des conseils qui se » donneront dans le camp même.

Ce discours de Paul Emile, plein de sens & de raison, montre que les hommes, dans tous les tems, sont toujours les mêmes. On a une dé-

mangeaison incroiable d'examiner ; de critiquer, de condanner la conduite des Généraux ; & l'on ne s'aperçoit pas qu'en cela l'on peche vifiblement & contre le bon sens, & contre l'équité. Contre le bon sens : car quoi de plus absurde & de plus ridicule, que de voir des gens fans aucune connoissance de la guerre & sans aucune expérience , s'ériger en censeurs des plus habiles Généraux, & prononcer d'un ton de maîtres sur leurs actions ? Contre l'équité : car les plus experts même n'en peuvent juger sainement , s'ils ne sont fur les lieux, la moindre circonstance du tems, du lieu, de la disposition des troupes, des ordres même secrets qui ne sont pas connus, pouvant changer absolument les régles ordinaires. Mais il ne faut pas elpérer qu'on se corrige de ce défaut, qui a sa source dans la curiolité & dans la vanité naturelles à l'homme; & les Généraux, à l'exemple de Paul Emile, font sagement de mépriser ces bruits de ville, & ces rumeurs de gens oilifs, fans occupation, & fouvent fans jugement.

Paul Emile, après avoir satisfait

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 109 felon la coutume aux devoirs de religion, partit pour la Macédoine avec le Préteur Cn. Octavius, destiné à commander la flote.

Pendant qu'on avoit travaillé à Liv. Ili. 44;
Pentée de son côté ne s'étoit pas en. 81,6 87;
Pentée de son côté ne s'étoit pas en. 81,6 87;
dormi. La craînte du danger prochain paul. comidont il étoit menacé l'aiant ensin em. peq. 260-2614
porté sur son avarice , il convint de donner à Gentius roi d'Illyrie trois cens talens d'argent , (trois cens mille écus ) & acheta à ce prix son al-

· liance.

Il envoia en même tems des Ambassadeurs à Rhodes, persuadé que si cette île, très puissante alors sur mer. embrassoit son parti, Rome seroit fort embarrassée. Il en députa aussi vers Euméne & Antiochus, deux Rois très puissans, & fort en état de le secourir. C'étoit sagesse à Persée de recourir à ces moiens, & de chercher à se fortifier par de tels appuis : mais il s'en avise trop tard. Il auroit falu commencer par là, & en faire le premier fondement de son entreprise. Il ne songe à remuer ces puissances éloignées, que lorsqu'il est déja réduit presque àl'extrémité, & que ses affaires sont HISTOIRE

presque absolument desespérées. C'étoit appeller plutôt des spectateurs & des altociés de sa ruine, que des soutiens & des appuis. Les instructions qu'il donne à ses Ambassadeurs, sont riès solides & très capables de persuader, comme on va le voir mais il les faloit emploier tres ans plutêt, & en attendre l'effet, avant que des embarquer presque seul dans la guerre contre un peuple si puissant de qui avoit tant de ressources dans ses malheurs.

Les Ambassadeurs avoient les mêmes instructions pour ces deux Rois. Ils leur représentérent qu'il y avoit une inimitié naturelle entre les Républiques & les Monarchies. Que le peuple Romain attaquoit les Rois l'un après l'autre, & , ce qui étoit le comble de l'indignité, qu'il emploioit les forces des Rois mêmes pour les ruiner fuccessivement. Qu'ils avoient accablé fon pere par le lecours d'At→ tale : que par celui d'Euméne, & en partie aussi de son pere Philippe , Anriochus avoit été subjugué : qu'actuellement ils avoient armé contre lui Euméne & Prusias. Qu'après que le roiaume de Macédoine auroit été dé-

. . DES SUCCESS. D'ALEXAND. TITE truit , viendroit le tour de l'Asie , , dont ils avoient déja envahi une partie sous le spécieux prétexte de rétablir les villes dans leur ancienne liberté; & que la Syrie suivroit de près. -Qu'on commençoit déja à préférer Prusias à Euméne par des distinctions : d'honneur particulières, & qu'on arrachoit à Antiochus le fruit de ses victoires en Egypte. Persée les exhortoit ou à porter les Romains à laisser la Macédoine en paix ; ou , s'ils perfévéroient dans l'injuste dessein de lui faire la guerre, à les regarder comme les ennemis communs de tous les Rois. Les Ambassadeurs agirent ouvertement & sans détour avec Antiochus.

Pour ce qui regarde Euméne, ils couvrirent leur voiage du prétexte de racheter les prisonniers, & ne traitérent qu'en secret de ce qui en était la véritable cause. Il y avoit déja eu , sur le même sujer, pluseurs pourparlers en différens tems & en différens lieux, qui avoient commencé à rendre ce Prince fort suspende aux Romains. Ce n'est pas qu'Euméne dans le sond souhaitât que Persée pût rémporter la victoire sur les Romains , l'énorme

## HISTOIRE

pouvoir qu'il auroit eu pour lors lui auroit fait ombrage, & auroit vivement piqué sa jalousie : il ne vouloit pas non plus se déclarer ouvertement contre lui , ni lui faire la guerre. Mais, croiant voir les deux partis également disposés à la paix , Persée par la crainte des maux qui pouvoiene lui arriver , les Romains par l'ennui d'une guerre qui traînoit fort en longueur ; il cherchoit à se rendre le médiateur de cette paix, & à vendre chérement à Persée sa médiation, ou du moins fon inaction & fa neutralité. On étoit déja convenu du prix, qui étoit quinze cens talens. ( quinze cens mille écus. ) Il n'y avoit plus de dispute que sur le tems du paiement de cette fomme. Perfée vouloir attendre que le service fût rendu, & cependant mettre la somme en dépôt dans la Samothrace. Euméne par là ne se croioit pas en sureté, parce que la Samothrace dépendoit de Perfée & il vouloit que dès lors on lui pajar une partie de la somme. C'est ce qui rompit le traité.

Il en manqua encore un autre, qui ne lui auroit pas été moins favorable. Il avoit fait venir d'au dela

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 113 du Danube un corps de troupes Gauloises, composé de dix mille cavaliers, & d'amant de fantassins, & il étoit convenu de donner dix pieces d'or à chaque cavalier, cinq à chaque fantassin, & mille à leurs Capitaines. Ces Gaulois s'étoient établis fur les rives du Borysthéne, appellé maintenant le Niéper, & avoient pris le nom de Bastarnes. Cette nation n'étoit accoutumée ni à labourer la terre, ni à nourrir des troupeaux, ni à faire le commerce : elle vivoit de guerre, & vendoit ses services aux peuples qui vouloient l'emploier. Quand il les fut arrivés fur les frontières de ses Etats, il alla au devant d'eux avec la moitié de ses troupes, & donna ordre que dans les villes & les villages par où ils devoient passer on tînt des vivres préparés en abondance, du blé, du vin, & des troupeaux. Il avoit quelques présens pour les principaux Officiers, des chevaux, des harnois, des casaques : il y joignit aussi quelque argent, qui devoit être distribué entre un petit nombre : il comptoit gagner la multitude par cette amorce. Le Ras'ar-

HISTOIRE réta auprès du fleuve \* Axius, & y campa avec ses troupes. Il députa Antigone, un des Seigneurs Macédoniens, vers les Gaulois, qui étoient environ à trente lieues de là. Antigone fut étonné quand il vit des hommes d'une taille prodigieuse, adroits à tous les exercices du corps & à bien manier les armes, fiers & audacieux en paroles pleines de bravades & de menaces. Il leur fit beaucoup valoir les ordres que son Maître avoit donnés pour qu'ils fussent bien reçus par tout où ils passeroient, & les présens qu'il leur préparoit : ensuite il les invita à s'avancer jusqu'à un certain lieu qu'il leur marquoit, & à envoierles principaux d'entr'eux vers le Roi. Les Gaulois n'étoient pas gens à se paier de paroles. Clondicus, le Chef. & le Roi de ces étrangers, alla droit au fait, & demanda si l'on apportoit la somme dont on étoit convenu. Comme on ne lui donnoit point de réponse : Allez , dit-il , déclarer à votre Prince, qu'avant qu'il ait envoie les otages & les sommes convenues , les Gaulois ne partiront point d'ici. Le Roi, au

<sup>\*</sup> Axius est un fleuve de la Mygdonie.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 119 · retour de son Député, assembla son Conseil. Il pressentit où iroient les avis; & , comme il étoit meilleur gardien de son argent que de son roiaume, pour colorer son avarice il s'étendit fort sur la perfidie & la férocité des Gaulois, ajoutant qu'il seroit dangereux de donner entrée dans -la Macédoine à une multitude si nombreuse de qui l'on auroit tout à craindre, & que cinq mille cavaliers lui fuffiroient. On sentoit bien qu'il ne craignoit que pour son argent, mais personne n'osa le contredire. Antigone retourna vers les Gaulois, & leur dit que son Maître n'avoit befoin que de cinq mille cavaliers. A cette parole, il s'éleva un frémissement & un murmure général contre Persée, qui les avoit fait venir de si loin pour leur insulter. Clondicus aiant encore demandé à Antigone s'il apportoit de l'argent pour les cinq mille cavaliers, comme celui-ci cherchoit des détours & ne répondoit point nettement, les Gaulois entrérent en fureur, & peu s'en falut qu'ils ne se jettassent sur lui pour le mettre en piéces, & lui-même l'appréhendoit fort. Cependant ils respectérent

116 HISTOIRE

la qualité de Député, & le renvoiérent sans lui avoir fait aucun mauvais traitement. Les Gaulois partirent sur le champ, reprirent le chemin du Danube, & ravagérent la Phrace qui se

trouvoit sur leur passage.

Perfée, avec un renfort si considérable, auroit fort embarrassé les Romains. Il pouvoit faire passer ces Gaulois dans la Thessalie, où ils auroient ravagé le pays, & pris les places les plus fortes. Par là, demeurant tranquille auprès du fleuve Enipée, il auroit mis les Romains hors d'état & de pénétrer dans la Macédoine dont il leur fermoit l'entrée par ses troupes, & de subsister plus lontems dans le pays, parce qu'ils n'auroient plus tiré comme auparavant leurs vivres de la Thessalie, qui auroit été entiérement ravagée. L'avarice qui le dominoit, l'empécha de profiter d'un si grand avantage.

Elle lui en fit perdre encore un autre pareil. Presse par l'exat de ses affaires, & par l'extrème danger dont is se voiet menacé, il avoit enfin confenti de donner à Gentius les trois cens talens qu'il lui avoit demandés depuis plus d'un an pour lever des trouges

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 117 & équiper une flote. Pantauchus avoit ménagé ce Traité de la part du Roi de Macédoine, & avoit commencé par faire toucher au Prince d'Illyrie dix talens (dix mille écus) fur la fomme qui lui étoit promise. Gentius sit partir ses Ambassadeurs, & avec eux des gens surs pour transporter l'argent. Il leur donna ordre aussi, quand tout auroit été terminé, de se joindre aux Ambassadeurs de Persée, & d'aller ensemble à Rhodes, pour porter cette République à faire alliance avec eux. Pantauchus lui avoit repréfenté que si les Rhodiens y consentoient, Rome ne pourroit tenir contre ces trois puissances réunies. Perfée recut ces Ambassadeurs avec toures les marques de distinction possibles. Après que de part & d'autre on eut livre les otages, & prété les sermens, il ne restoit plus qu'à livrer les trois cens talens. Les Ambassadeurs & les Agens de l'Illyrien se rendirent à Pella, où l'argent leur fut compté, & mis dans des caisses scellées du cachet des Ambassadeurs pour être transporté en Illyrie. Persée avoit fait dire four main à ses gens charges de ce transport de marcher lentement

## 118 HISTOIRE

& à petites journées, & , quand îls seroient arrivés aux frontiéres de Macédoine, de s'arréter, & d'y attendre ses ordres. Pendant tout ce tems-là, Pantauchus, qui étoit demeuré à la ·Cour d'Illyrie, pressoit fort le Roi de se déclarer contre les Romains par quelque acte d'hostilité. Il y arriva pour lors deux Ambassadeurs de Rome, pour faire alliance avec Gentius. Il avoit déja touché dix talens comme des arrhes , & avoit nouvelle que la somme entière étoit en chemin. Sur les instances réitérées de Pantauchus, violant tous les droits divins .& humains, il fit emprisonner lesdeux Ambassadeurs, sous prétexte que c'étoient des espions. Dès que Perfée en eut reçu la nouvelle, le croiant engage suffisamment & sans . retour contre les Romains par ce coup d'éclat, il fit revenir ceux qui portoient les trois cens talens, le félicitant lui-même en secret de l'heureux fuccès de sa perfidie, & de son habileté à conserver son argent. Mais il ne faisoit que le garder & le mettre en réserve pour le vainqueur, au lieu qu'il auroit dû s'en servir pour se défendre contre lui, & pour le vaincre,

elos success. D'ALEXAND. TIO felon la maxime de Philippe & d'A-lexandre fon fils, les plus illustres de ses ancêtres, qui avoient coutume de dire, Que l'on doit acheter la victoire parl'argent, O non pas conserver l'argent aux dépens de la victoire.

Les Ambassadeurs de Persée & de Gentius étant arrivés à Rhodes, y furent reçus très agréablement. On leur fit part du Décret par lequel la République avoit résolu d'emploier tout son crédit & toutes ses forces pour obliger les deux partis à faire la paix, & à se déclarer contre celui qui refuseroit d'entrer dans des propositions d'accommodement.

Dès le commencement du prin-Liv. Ill. 422tems les Généraux Romains s'étoient "19-12rendus chacun à leur département : le Conful en Macédoine Octavius à 'Orée avec la flote, Anicius dans l'Il-

lyrie.

Ce dernier eut un succès aussi rapide qu'heureux. Il avoit à soutenir la guerre contre Gentius. Il la termina avant qu'on sit à Rome qu'elle étoit commencée. Elle dura que trente jours, Aiant traité avec bonté Scorda la capitale du pays qui s'étoit rendue, les autres villes suivirent 10 HISTOIRE

bientôt fon exemple. Gentius lui-même fut obligé de venir se jetter aux piés d'Anicius, & d'implorer sa mi-Téricorde, avouant, les larmes aux yeux, sa faute, ou plutôt sa folie, d'avoir abandonné le parti des Romains. Le Préteur le traita humaine. ment. Son premier soin fut de tirer de prison les deux Ambassadeurs. Il envoia l'un d'eux , nommé Perpenna, à Rome, pour y porter la nouvelle de sa victoire ; & peu de jours après y fit conduire Gentius, sa mere, sa femme, ses enfans, & son frere avec les principaux Seigneurs du pays. La vue de prisonniers si illustres augmenta fort la joie du peuple. On rendit des actions de graces publiques aux dieux, & il se sit aux temples un grand concours de personnes de tout âge & de tout sexe.

Liv. lib. 44. Quand Paul Emile fut approché des m. 31-46.
m. 31-46.
plan. in ennemis, il trouva Perfèe campé près Paul. 26.
de la mer au pié du mont Olympe de l'access de lieux qui paroifloient inaccessibles. Il avoit devant lui l'Enipée, dont les bords étoient fort élevés; & fur la rive qui étoit de son côté il avoit construit de bons retranchemens, avec des tours d'espace en es-

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 111
pace, où il avoit placé des baliftes
& d'autres machines pour lancer des
traits & des pierres contre les ennemis, s'ils ofoient en approcher. Perfées'y étoit fortifié de telle forte, qu'il
fe croioit dans une entiére fureté,
& qu'il éfjéroit de confumer & de rebuter enfin Paul Emile par lla fongueur du tems, & par les difficultés
qu'il auroit à faire fubfifter fes troupes dans un pays déja mangé par l'en-

nemi, & à s'y maintenir.

Il ne favoit pas quel adversaire on lui avoit mis en tête. Paul Emile n'étoit occupé que du soin de tout préparer pour une action, & cherchoit continuellement dans fon esprit toutes fortes d'expédiens & de moiens pour faire avec succès quelque entreprife. Il commença par établir une exacte & sévére discipline dans son armée, qu'il avoit trouvé corrompue par la licence où on la laissoit vivre. Il réforma plusieurs choses soit pour les armes, soit pour les sentinelles. Les soldats étoient accoutumés à critiquer leur Général; à examiner entr'eux toutes ses actions, à lui prescrire ses devoirs, & à marquer ce qu'il devoit faire ou ne pas faire. Il Tome 1X.

121 HISTOIRE leur parla avec fermeté & dignité! Il l'eur fit entendre que ces discours convenoient mal au soldat : que trois choses seulement devoient l'occuper, le soin de son corps, pour le rendre robuste & agile; le soin de ses armes. afin qu'elles fussent toujours propres & en bon état ; le soin des \* vivres , afin d'être toujours prêt à partir au premier ordre : que du reste il devoit s'en reposer sur la bonté des dieux immortels, & fur la vigilance du Général. Que pour lui , il n'omettroit rien de tout ce qui seroit nécessaire pour leur donner occasion de montrer leur courage : qu'ils eussent soin seulement, quand on leur en donneroit le fignal, de bien faire leur devoir.

Il est incroiable combience discours les anima. Les vieux soldats avouoient que ce n'étoit que de ce jour-la qu'ils avoient appris ce qu'ils devoient saire. On aperçut tout d'un coup un changement merveilleux dans le camp. Personne n'y demeuroit oisse. On voioit les soldats aiguifer leurs épées, polir leurs casques, l'eurs cuirasses, l'eurs cuirasses, l'estaire à se mouvoir leurs outents; s'essaire à se mouvoir leurs pouches; s'essaire à se mouvoir leurs casques, l'essaire à se mouvoir leurs s'essaire à s'essaire à se mouvoir leurs s'essaire à s'essaire

Chez, les Romains , les | quelquefois pour dix ou doufeldats portoient des viveres | Le jours.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 123 agilement fous leurs armes; agiter avec bruit leurs javelots, & faire briller leurs épées nues ; enfin se rompre & s'endurcir dans tous les exercices militaires : de sorte qu'il étoit aisé de voir, qu'à la première occasion qu'ils auroient d'en venir aux mains avec les ennemis, ils étoient déterminés ou à vaincre, ou à mourir.

Le camp étoit placé dans un endroit très favorable, mais qui manquoit d'eau: & c'étoit une grande incommodité pour l'armée. Paul Emile, qui songeoit à tout, voiant devant lui le mont Olympe très haut & tout couvert d'arbres fort verds & fort touffus, jugea par la quantité & par la qualité de ces arbres qu'il y avoit nécessairement dans les creux de cette montagne des sources d'eau vive, & se mit en même tems à faire des ouvertures au pié, & à creufer des puits dans le fable. A peine a en eut-on effleuré la surface, qu'on vit fortir de plusieurs sources des eaux.

a Vix deducta fumma arena erar, cum featuri quantum ea quoque. res gines utbida primo & duci fanz & auchorita-tis apud milites adjecti.

## 124 HISTOIRE

rroubles d'abord & en petite quantité, mais bientôt après très claires & très abondantes. Cet événement, qui étoit naturel, fut regardé par les foldats comme une faveur finguliére des d'eux qui avoient pris Paul Emile fous leur protection; ce qui le leur rendit encore plus cher & plus respectable.

Quand Persée vit ce qui se passoit dans le camp des Romains, l'ardeur des foldats, les mouvemens qu'ils se donnoient, les divers exercices par lesquels ils se préparoient au combat. il entra dans une vraie inquiétude, & vit bien qu'il n'avoit plus à faire à un Licinius, un Hostilius, un Marcius, & que dans l'armée Romaine tout étoit changé avec le Général. Il redoubla fon attention & fes foins de fon côté, anima les foldats, s'appliqua aussi à les former par différens exercices, ajouta de nouveaux retranchemens aux anciens, & travailla à mettre fon camp hors d'infulte.

Cependant arrive la nouvelle de la victoire remportée dans l'Illyrie, & de la prife du Roi avec toute sa famille. Elle causa dans l'armée Romaine une joie incro'able, & excita parmi les soldats une ardeu: de se sipaler pareillement de leur côté, qui ne peut s'exprimer. Car c'est l'ordinaire, qu'entre deux armées qui agifent en divers endroits, l'une ne veuille point céder à l'autre en courage ni en gloire. Persée tacha d'abord d'étouser cette nouvelle: mais le soin. qu'il prenoit de la dissimuler, ne servit qu'à la rendre plus publique & plus certaine. L'allarme sur générale parmi ses troupes, & leur sit craindre un sort pareil.

Dans ce même tems arrivent les Ambassaladeurs Rhodiens, qui venoient faire touchant la paix la même proposition à l'armée, qui avoit excité à Rome une si grande indignation dans le Sénat. Il est aisé de juger comment elle sur reçue dans le camp. Quelquesuns, transportés de colére, vouloient qu'on les renvoiât avec insulte. Le Consul crut leur marquer mieux son mépris, en leur répondant froidement qu'il leur rendroit réponse dans quinze jours.

Pour montrer le peu de cas qu'il faifoit de la médiation pacifique des Rhodiens, il assembla son Conseit pour délibérer sur les moiens d'entrer en action. Il y a apparence que l'ar-

HISTOIRE mée Romaine, qui l'année précédente avoit pénétré jusques dans la Macédoine, en étoit sortie, & retournée en Thessalie, peutêrre pour y chercher des vivres : car maintenant on est en peine pour s'ouvrir un pasfage dans la Macédoine. Quelquesuns, & c'étoient les plus anciens Officiers, vouloient qu'on entreprît de forcer les retranchemens des ennemis sur les bords de l'Enipée : ils prétendoient que les Macédoniens, qui l'année précédente avoient été chassés d'endroits plus élevés & plus forrifiés, ne pourroient soutenir le choc des légions Romaines. D'autres étoient d'avis qu'Octavius avec la flote allât vers Thessalonique ravager les côtes maritimes, afin d'obliger le Roi, par cette diversion, à retirer une partie de ses troupes de l'Enipée, pour la défense de son pays, & à laisser ainsi quelque passage ouvert. Il est bien important qu'un Général habile & expérimenté soit maître de prendre le parti qui lui plait davantage. Paul Emile avoit des vûes toutes différen-

tes. Il voioit que la rive de l'Enipée, ant par sa situation naturelle, que par les fortifications qu'on y avoit

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 127 ajoutées, étoit inaccessible. D'ailleurs il savoit, sans parler des machines disposées de toutes parts, que les troupes ennemies étoient beaucoup plus babiles que les fiennes à lancer des iavelots & des traits. Entreprendre de forcer des lignes aussi impénérrables que celles-là, ç'eût été exposer les troupes à la boucherie; & un bon Général épargne le sang des soldats, parce qu'il s'en regarde comme le pere, & qu'il croit devoir les ménager comme ses enfans. Il se tint donc quelques jours en repos sans faire le moindre mouvement. On prétend, dit Plutarque, qu'il n'y a point d'exemple que deux armées si nombreuses aient été si lontems en présence dans une paix si profonde, & dans une si grande tranquillité. En tout autre tems le soldat, plein d'ardeur & d'impatience, auroit murmuré: mais Paul Emile lui avoit appris à se laisser conduire.

Enfin, à force de chercher & de s'informer, ils apprit de deux marchands Perrhébiens, dont la prudence & la fidélité lui étoient connues, qu'il y avoit un chemin, qui, en traversant la Perrhébie, menoit à Py-Fiij

toit pas d'un difficile accès, mais qu'il étoit bien gardé : Perfée y avoit envoié un détachement de cinq mille hommes. Il concut', qu'en faifant attaquer de nuit & à l'improviste ce corps de garde par de bonnes troupes, on pourroit le chasser de ce poste, & s'en emparer. Il s'agissoit de tromper l'ennemi, & de lui cacher fon dessein. Il fait venir le Préteur Octavius, & s'étant ouvert à lui, il lui ordonne d'aller à Héraclée avec sa flote, & de prendre assez de vivres pour mille hommes pendant dix jours, afin de faire croire à Persée qu'on alloit ravager la côte maritime. En même tems il fait partir Fabius Maximus fon fils encore tout jeune, & Scipion Nasica gendre de Scipion l'Africain, sans leur découvrir encore son véritable dessein ; leur donne un détachement de cinq mille hommes de troupes choisies, & leur fait prendre le chemin de la mer vers Héraclée, comme s'ils devoient s'y embarquer,

<sup>\*</sup> Le mont Olympe , à | pendiculairement plus da l'endroit où étoit Pythium , dix flades , c'est-à-dire plus gveit de hauteur prise per- d'une demic licue.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 129 lelon ce qui avoit été proposé dans le Conseil. Quand ils furent arrivés, le Préteur leur fit favoir les ordres du Consul. Dès que la nuit fut venue, quittant le chemin de la mer, ils s'avancent, sans s'arrêter, vers Pythium à travers les montagnes & les cochets, conduits par les deux guides de Perthébie. On étoit convenu qu'ils y arriveroient le troisième jour vers la fin de la muit.

Cependant Paul Emile, pour amufer l'ennemi & lui ôter toute autre pensée, le lendemain dès le matin détache ses troupes armées à la légére comme pour attaquer les Macédoniens. Il se donna un léger combat dans le lit même de la rivière qui étoit fort basse. Des deux côtés la rive, depuis le haut jusqu'au lit de la riviére, avoit dans sa pente l'espace de trois cens pas ; & le lit même en avoit mille de largeur. L'action se passa à la vûe du Roi & du Consul, qui étoient, chacun avec leurs troupes, à la tête de leur camp. Le Consul fix sonner la retraite vers le midi. La perte fut à peu près égale de part & d'autre. Le jour suivant le combat recommença encore de la même for. Histoire

te, & à peu près à la même heure; mais il fut plus vif, & dura plus lontems. Les Romains n'avoient pas affaire seulement à ceux avec qui ils en venoient aux mains : ils étoient encore accablés de traits & de pierres que lançoient contr'eux les ennemis du haut des tours disposées le long du rivage. Le Consul perdit beaucoup plus de monde ce jour-là, & fit retirer ses troupes plus tard. Le troisséme jour, Paul Emile se tint en repos, & parut avoir dessein de tenter un autre passage plus près de la mer. Persée ne se doutoit en aucune manière du danger qui le menaçoit.

Scipion étoit arrivé la nuit du troifiéme jour près de Pythium. Ses troupes étoient fort fatiguées : il les fit reposer le reste de la nuit. Persée cependant étoit fort tranquille. Mais tout-à-coup un transfuge de Créte, qui s'étoit dérobé des troupes de Scipion, alla le tirer de cette sécurité, en lui apprenant le circuit que faifoient les Romains pour le surprendre. Le Roi, essraid de cette nouvelle, détache sur le champ dix mille soldats étrangers avec deux mille Macédoniens sous la conduite de Milon, & lui ordonne de faire toute DES SUCCESS, D'ALEXAND. 131 la diligence possible pour occuper une hauteur qui restoit à passer aux Romains, avant que d'arriver à Pythium. Il les prévint en estet. Il yeut un combat fort rude sur cette hauteur, & la victoire demeura quelque tems douteuse. Mais ensin les troupes du Roi furent forcées de toutes parts, & mises en déroute. Scipion les poursuivir vivement, & mena sa troupe yictorieuse dans la plaine.

Les fuiards étant arrivés dans le camp de Persée, y répandirent une si grande terreur, que ce Prince délogea sur l'heure, & se retira par ses derriéres saisi de fraieur, & presque fans espérance. Il tint un grand Confeil pour délibérer fur le parti qu'il faloit prendre. Il s'agissoit de savoir s'il devoit s'arrêter devant les murailles de Pydna, pour tenter le hazard d'une bataille; ou partager ses troupes dans ses places, les bien munir de vivres, & y attendre les ennemis, qui ne pourroient pas subsister lontems dans un pays qu'il auroit pris soin de ravager, & qui ne fourniroit ni fourrages pour les chevaux, ni nourriture pour les hommes. Ce dernier parti avoit de grands inconvéniens, & marquoit un Prince réduit à la dernière extrémité, & à qui il ne restoit ni ressource ni espérance, sans parler de la haine qu'exciteroit contre lui le ravage des terres commandé & exécuté par le Roi même. Pendant que Perlée, incertain du parti qu'il doit prendre, flote dans ce doute, les principaux Officiers lui représentent que son armée est très supérieure à celle des Romains, que ses troupes sont très résolues de bien faire aiant à défendre leurs femmes & leurs enfans : qu'étant lui-même le témoin de toutes leurs actions, & combattant à leur tête, elles redoubleront de courage, & donneront à l'envi des marques de leur valeur. Ces raisons raniment le Prince. Il se retire sous les murs de Pydna, y établit son camp, se prépare à donner bataille, n'oublie rien pour profiter de l'avantage des lieux, affigne à chacun fon poste, & donne tous les ordres avec beaucoup de présence d'esprit, résolu d'attaquer les Romains dès qu'ils paroitroient.

Le lieu où il campoit étoit une campagne rase & unie, très propre à mettre en bataille un corps nombreux de gens de pié pesamment armés. A

DES SUCCESS. D'ALEXAND. P35. droit & à gauche il y avoit des coteaux, qui, touchant les uns aux autres, fournissoient une retraite sûre à l'infanterie légére, & aux gens de trait, & leur donnoient aussi moien de dérober leur marche, & d'aller enveloper l'ennemi, & l'attaquer par les flancs. Tout le front de l'armée étoit couvert de deux petites riviéres, qui n'avoient pas alors beaucoup d'eau à cause de la saison, ( car on étoit sur la fin de l'été) mais dont les rives escarpées ne laisseroient pas de faire de la peine aux Romains, & de rompre leurs rangs.

Paul Emile étant arrivé à Pythium, & aiant rejoint le détachement de Scipion, descend dans la plaine, & marche en ordre de bataille vers l'ennemi en cotoiant toujours la mer, d'où la slote Romaine lui envoioit des vivres sur des barques. Mais, quand il fut arrivé à la vûe des Macédoniens, & qu'il eut considéré la bonne disposition de leur armée & le nombre de leurs troupes, il fir alte pour penser à ce qu'il avoir à faire. Les jeunes Officiers, pleins d'ardeur & d'impatience pour le combat, s'avancent à la tête des troupes, s'approchent de

HISTOIRE

lui, & le conjurent de donner sans différer davantage. Scipion, dont la confiance étoit augmentée par le succès qu'il venoit d'avoir sur le mont Olympe, se distingue sur tous les autres par son empressement, & fait de plus fortes instances. Il lui représente que les Généraux qui l'avoient précédé, avoient donné lieu à l'ennemi par leurs délais de s'échaper de leurs mains. Qu'il craignoit que Persée ne s'enfuît pendant la nuit, & qu'on ne fût obligé de le poursuivre avec grande peine & grand danger jusques dans le fond de son roiaume, en faifant prendre de longs circuits à l'armée au travers des défilés & des forêts, comme il étoit arrivé les dernières années. Il lui conseilloit donc, pendant que l'ennemi étoit dans une pleine campagne, de l'attaquer sur le champ, & de ne pas perdre une si belle occasion de le vaincre.

"Autrefois, dit le Consul au jeune Scipion en lui répondant, " j'ai
" pense comme vous faites aujour" d'hui; & un jour vous penserez aussi
" comme moi. Je vous rendrai compte de ma conduite dans un autre
" tems: reposez-vous en maintenant

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 135 » fur la prudence d'un ancien Généa » ral. « Le jeune Officier fe tut, bien persuadé que le Consul avoit de bonnes raisons pour en user ainsi.

En achevant ces mots, il commanda que les troupes qui étoient à la tête de l'armée exposées à la vûe de l'ennemi, se missent en bataille, & présentassent un front comme pour combattre. Elles étoient rangées, fe- Haffati. Prin-Ion la coutume des Romains, sur trois cipes. Triaris. lignes. En même tems des pionniers, couverts par ces trois lignes, travaillérent à former un camp. Comme ils étoient en grand nombre, l'ouvrage fut bientôt achevé, Alors le Consul fit défiler peu à peu ses bataillons, en commençant par les derniers qui étoient les plus voisins des travailleurs, & retira toute son armée dans fes retranchemens, fans confusion, fans defordre, & fans que l'ennemi s'en fût aperçu. Le Roi de son côté, voiant que les Romains refusoient de combattre, se retira aussi dans son camp.

C'étoit a, chez les Romains, une loi inviolable, n'eussent-ils eu à sé-

a Majores vestri castra | nes casus exercitus ducemunita portum ad om- | bant esse... Patria altera

E 26 journer dans un endroit qu'un jour ou une nuit, de s'enfermer dans un camp, & de s'y bien fortifier. Par là ils se mettoient hors d'insulte, & évitoient toute surprise. Les soldats regardoient cette demeure militaire comme leur ville: les retranchemens leur tenoient lieu de murailles, & les tentes de maisons. En cas de bataille, si l'armée étoit vaincue, le camp luiservoit de retraite & d'asyle; & , si elle étoit victorieuse, elle y trouvoit

un repos tranquille. La nuit étant venue, & les troupes aiant pris de la nourriture, comme on ne songeoit qu'à aller prendre du repos, tout-à-coup la lune, qui étoit dans son plein & déja fort haute, commença à s'obscurcir, & la lumiére lui manquant peu à peu, elle changea plusieurs fois de couleur, & s'éclipsa enfin toute entière. Un Tribun de soldats, appellé C. Sulpitius Gallus, qui étoit un des principaux Officiers de l'armée, aiant assemblé la veille les foldats avec la permission

oft militaris hæc fedes mates funt... Castra sunt-vallumque pro menibus, sictioni receptaculum, viate tentorium stuum cuique militi domus ac pe44. 10. 32.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 137 du Conful, les avoit avertis de cette éclipfe, & avoit marqué le moment précis où elle devoit commencer, & le tems qu'elle devoit durer. Les foit dats Romains ne furent donc point étonnés de cet accident, ils crurents feulement que Sulpitius avoit une fagelle plus qu'humaine. Mais tout le camp des Macédoniens fut faisi d'épouvante & d'horreur, & un bruit fourd se répandit dans toute l'arméque ce prodige les menaçoit de la pette du Roi.

Le lendemain au point du jour, Paul Emile, qui étoit fort religieux observateur de toutes les cérémonies prescrites pour les sacrifices, ou plutôtqui étoit fort superstitieux, se mit à immoler des beufs à Hercule. Il en immola jusqu'à vingt de suite, sans pouvoir trouver dans ces victimes aucun figne favorable. Enfin au vingt & unième il crut en voir qui lui promettoient la victoire s'il ne faisoit que se défendre sans attaquer. En même tems il voue à ce même dieu un sacrifice de cent beufs, & des Jeux publics. Aiant achevé toutes ces cérémonies de religion vers les neuf heures, il assemble son Conseil, Il avoit 148 HISTOIRE entendu les plaintes qu'on faisoit de sa lenteur à attaquer les ennemis. Il voulut bien, dans cette allemblée, rendre compte de sa conduite, sur tout par raport à Scipion à qui il l'avoit promis. Les raisons qu'il avoit eues de ne pas donner le combat la veille, étoient : Premiérement , parce que l'armée ennemie étoit beaucoup supérieure en nombre à la stenne, qu'il avoit été obligé d'affoiblir encore considérablement par le gros détachement destiné à garder les bagages. En second lieu, y auroit-il eu de la prudence de mettre aux mains avec des troupes toutes fraîches les siennes, qui étoient épuisées par une longue & pénible marche, par le poids excessif de leurs armes, par l'ardeur du foleil qui les avoit toutes brulées, & par une soif qui leur causoit des peines insupportables. En dernier lieu il infista fortement sur la nécessité indispensable pour un bon Général de ne point donner la bataille avant que d'avoir derriére lui un camp bien retranché, qui pût, en cas d'accident, servir de retraite à l'armée. La conclusion de son discours fut de se préparer pour ce jour-là au combat.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 119 On voit ici a qu'autre est le devoir des soldats & des Officiers subalternes, autre celui du Général. Les premiers ne doivent s'occuper que du foin & du desir de combattre : c'est au Général, qui a dû tout prévoir, tout peser, tout comparer, à prendre son parti après une mûre délibération ; & souvent par un sage délai de quelques jours ou même de quelques heures, il sauve une armée, qu'un empressement inconsidéré auroit exposée au danger de périr.

Quoique des deux côtés la résolution de combattre fût prise, cependant ce fut plutôt une espéce de hazard qui engagea la bataille, que l'ordre des Généraux, qui de part ni d'autre ne se pressoient pas beaucoup. Des soldats Thraces chargérent quelques Romains qui revenoient du fourrage. Sept cens Liguriens coururent au secours de ces fourrageurs. Les Macédoniens firent avancer des troupes pour soutenir les Thraces; & les renforts qu'on envoioit aux uns

a Divisa inter exerci-tum Ducesque munia. Mi-litibus cupidinem pu-gnandi convenire: Du-ers providendo, consul-

HISTOIRE 140 & aux autres groffissant toujours, enfin la bataille se trouva engagée.

Il est fâcheux que nous aions perdu l'endroit où Polybe, & après lui Tite-Live, décrivoient l'ordre de cette bataille : c'est ce qui me met hors d'état d'en donner une juste idée, ce que nous en dit Plutarque étant tout différent du peu qui en reste dans

Tite-Live.

La charge étant commencée, la phalange Macédonienne se distingua parmi toutes les troupes du Roi d'une manière particulière. Paul Emile alors s'avance aux premiers rangs & trouve que les Macédoniens, qui formoient la tête de la phalange, enfonçoient le fer de leurs piques dans les boucliers de ses soldats, de sorte que ceux-ci, quelque effort qu'ils fillent, ne pouvoient les atteindre avec leurs épées ; & il voit en même tems toute la première ligne des ennemis joindre leurs boucliers, & présenter leurs piques. Ce rempart d'airain, & cette forêt de piques impénétrable à ses légions, le remplis-Tent d'étonnement & de crainte. Il parloit souvent depuis de l'impression. qu'avoit fait sur sui ce terrible speDES SUCCESS, D'ALEXAND. 1147 Chacle, jusqu'à le faire douter de la victoire. Mais, pour ne pas décourager ses troupes, il leur cacha son inquiétude, & leur montrant un viage gai & stêrein, il parcourur à cheval tous les rangs sans casque & sans cuirasse, les animant par ses discours, & encore plus par son exemple. On voioit le Général, âgé de plus de soixante ans, s'exposer au danger & la fatigue comme un jeune Officier.

Les Péligniens, qui avoient attaqué la phalange Macédonienne, ne pouvant la rompre avec tous leurs efforts, un de leurs Officiers prit l'enseigne de sa compagnie, & la jetta au milieu des ennemis. Les autres se jettent donc à corps perdu sur ce bataillon. Il se fait là des exploits inouis de part & d'autre, & un carnage effroiable. Les Péligniens tâchent de couper avec leurs épées les piques des Macédoniens, ou de les repousser avec leurs boucliers : ou ils essaient avec les mains de les arracher, ou de les détourner pour se faire une entrée. Mais les Macédoniens se serrant toujours, & tenant à deux mains leurs piques, présentent ce rempart de fer & donnent de si grands coups à

## HISTOIRE

ceux qui se lancent sur eux, que percant boucliers & cuiraffes, ils jettent morts à la renverse les plus hardis de ces Péligniens, qui sans aucun ménagement alloient comme des bêtes féroces s'enferrer eux-mêmes, & se précipiter dans une mort qu'ils voioient

devant leurs yeux.

Toute la première ligne étant donc mise en desordre, la seconde découragée commença à se rallentir. Véritablement elle ne prit pas la fuite: mais, au lieu d'avancer, elle faisoit · sa retraite vers le mont \* Olocre. Ce que voiant Paul Emile, il déchira ses habits pénétré de la plus vive douleur de ce que, ces premiéres troupes étant rendues, les Romains craignoient d'affronter la phalange. Elle présentoit un front couvert de piques épaisses & serrées comme d'un retranchement impénétrable, & se maintenant invincible, ne pouvoit être ni rompue ni entamée. Mais enfin l'inégalité du terrain, & la grande étendue du front de la bataille, ne permettant pas à l'ennemi de continuer par tout cette haie de boucliers

<sup>\*</sup> Cette montagne fai- du mont Olympe.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 143. & de piques, Paul Emile remarqua que la phalange des Macédoniens étoit forcée de laisser des ouvertures & des intervalles, & qu'elle reculoit d'un côté pendant qu'elle avançoit de l'autre, comme cela arrive nécessairement dans les grandes armées, loifque les troupes ne faisant pas toutes le même effort, combattent aussi

avec différent fuccès.

Paul Emile, en habile Capitaine qui fait profiter de tout, séparant ses troupes par pelotons, leur ordonne de se jetter dans les espaces vuides de la bataille des ennemis, & de ne les plus attaquer tous ensemble de front & d'un commun effort, mais - par troupes détachées & par différens endroits tout à la fois. Cet ordre, donné si à propos, fut cause du gain de la bataille. Les Romains s'infinuent d'abord dans les intervalles, & mettent par là l'ennemi hors d'état de se servir de ses longues piques : ils le prennent en flanc & en queue par où il étoit découvert. En un moment cette phalange est rompue, & toute sa force, qui ne consistoit que dans son union & dans l'impression qu'elle faifoit toute ensemble, s'évanouit &

HISTOIRE

disparoit. Quand on en vint à combattre d'homme à homme, ou par pelotons féparés, les Macédoniens avec leurs petites épées frapoient sur les boucliers des Romains qui étoient très forts & très folides, & qui les couvroientpresquedepuis la tête jusqu'aux piés: & au contraire ils n'opposoient que de petits pavois aux épées des Romains qui étoient lourdes & masfives, & maniées avec tant de force & de roideur, qu'elles ne portoient & ne déchargeoient point de coup qui ne perçât, ou ne fît voler en éclars & boucliers & cuirasses, & qu'on ne vît couler le sang. Ainsi les phalangites, tirés de leur avantage & pris par leur foible, no résistérent qu'avec beaucoup de peine, & furent enfin renverses.

Le Roi de Macédoine se laissant emporter à sa fraieur s'étoit sauvé à toute bride dès le commencement du combat, & s'étoit retiré dans la ville de Pydna, sous prétexte d'aller faire un facrifice à Hercule: comme si, dit Plutarque, Hercule étoit un dieu à recevoir les timides sacrifices des lâches, & à exaucer des vœux injuftes; car il n'est pas juste que celui qui

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 146 qui n'ose attendre l'ennemi, remporte la victoire : au lieu que ce dieu recevoit favorablement les priéres de Paul Emile, parce qu'il lui demandoit la victoire les armes à la main. & qu'en combattant avec courage il

l'appelloit à son aide.

Ce fut à l'attaque de la phalange où se fit le plus grand effort, & où les Romains trouvérent le plus de résistance. Et ce fut là aussi que le fils de Caton, gendre de Paul Emile, après avoir fait des prodiges de valeur , perdit malheureusement son épée, qui lui échapa de la main. A cet accident hors de lui-même & inconfolable, il parcourt les rangs, & ramassant autour de lui une troupe de jeunes gens hardis & déterminés. il se jette avec eux tête baissée & à corps perdu sur les Macédoniens. Après des efforts extraordinaires & une boucherie horrible, ils les pouffent , & demeurés maîtres du terrain . ils se mettent à chercher cette épée, qu'ils trouvent enfin à grand'peine ensevelie sous des monceaux d'armes & de morts. Ravis de cette bonne fortune, & poussant des cris de victoire. ils se jettent avec une nouvelle ardeur Tome IX.

fur ceux des ennemis qui font encore ferme, de forte qu'enfin les trois mille Macédoniens qui restoient, difingués des Phalangites, furent tous tailles en pièces, sans qu'aucun d'eux quittat son rang, & cessat de combat-

tre jusqu'au dernier soupir.

Après cette défaite, tout le reste prit la fuite, & on en tua un si grand nombre, que toute la plaine jusqu'au pié de la montagne étoit couverte de morts, & que le lendemain les Romains, passant la riviére de Leucus, en trouvérent les eaux encore toutes teintes de sang. On dit qu'il périt dans ce combat du côté des Macédoniens plus de vingt-cinq mille hommes; les Romains n'en perdirent que cent : ils firent onze ou douze mille prisonniers. La cavalerie, qui n'avoit point eu de part au combat, voiant la déroute de l'infanterie, s'étoit retirée; & les Romains, acharnés sur les Phalangites, Ine songéfent point pour lors à la pourfuivre.

Cette grande bataille fut décidés fi promtement, que le combat aiant commencé vers les trois heures après midi, la victoire se déclara avant quatre heures. Le reste du jour sur

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 147 emploié à courir après les fuiards que l'on poursuivit fort loin, de sorte que l'on ne revint que bien avant dans la nuit. Tous les valets de l'armée courent au devant de leurs maîtres avec de grands cris de joie, & les ramenent aux flambeaux dans leurs tentes, où l'on avoit fait des illuminations, & que l'on avoit couvertes de festons de \* lierre, & de couronnes de lauriers.

Mais, au milieu de cette grande victoire, le Général étoit plongé dans une extrême affliction. De deux fils qu'il avoit à ce combat, le plus jeune qui n'avoit que dix-sept ans, & qu'il aimoit le plus tendrement parce qu'il donnoit des lors une grande espérance, ne paroissoit point. On craignit qu'il n'eût été tué. L'allarme Fut générale dans le camp, & changea les cris de joie en un morne silence. On le cherche avec des flambeaux parmi les morts, mais inutilement. Enfin, comme la nuit étoit déja fort avancée, & qu'on desespéroit

Cétois la contume des tes de Leneulus & de quel-Remain. Céfar écrit dans durs saures , cusuveres de lerre. L. ctian Lentula de revivile, au il trouva dans de nonnullorum tabensa de camp de Pompie les ten-cula protecha hedera.

de le retrouver, il revint de la pout suite des fuiards, accompagné seulement de deux ou trois de ses camarades, tout couvert du sang des ennemis. Paul Emile crut le recouvrer d'entre les morts, & ne commença à sentir la joie de sa victoire que dans ce moment. Il étoit reservé à d'autres larmes & à d'autres pertes non moins sensibles. Le jeune Romain, dont nous parlons ici, est le second Scipion, qui dans la suite fut appellé Africain & Numantin pour avoir ruiné Carthage & Numance. Il fut adopté par le fils de Scipion vainqueur d'Annibal. Le Consul fit partir sur le champ trois couriers distingués, (Fabius son fils aîné en étoit un ) pour porter à Rome la nouvelle de cette victoire.

Cependant Perfée, continuant sa fuite, avoit passé la ville de Pydna, « tâchoit de gagner celle de Pella avec toute sa cavalerie, qui s'étoit sauvée de la bataille sans aucun échec. Les gens de pié qui suioient en de sordre, l'aiant rencontré sur le chemin, se mettent à accabler d'injures ces Cavaliers, les appellant des saches de des trastres; de poussant plus soin leur ressentant plus soin leur ressentant propusation de la ches de des trastres; de poussant plus soin leur ressentant plus soin leur ressentant plus soin leur ressentant plus se renver,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 149 fent de cheval, & en blessent un fort grand nombre. Le Roi, qui craignois les suites de ce tumulte, quitte le grand chemin; & , pour n'être pas reconnu, il plie son manteau roial, le met devant lui, détache son diadême de sa tête, le porte à la main; & afin de pouvoir s'entretenir avec ses amis, il met pied à terre, & méne son cheval par la bride. Plusieurs de ceux qui l'accompagnoient prirent d'autres routes que lui sous différens prétextes, moins pour se dérober à la poursuite des ennemis, que pour se mettre à couvert de la fureur de leur Prince', dont la défaite n'avoit servi qu'à aigrir & à irriter la férocité qui lui étoit naturelle. De tous ses Courtisans, trois seuls demeurérent avec lui, encore tous étrangers. Evandre de Créte, celui qu'il avoit chargé d'assassiner le Roi Euméne, en étoit un. Il lui demeura sidéle jusqu'à la fin.

Etant arrivé sur le minuit dans Pella, il tua de sa main à coups de poignard les deux Gardes de son tréior, qui avoient eu la hardiesse de lui représenter les fautes qu'il avoiu saites, & , avec une liberté hors de Giji

HISTOIRE faifon, lui avoient donné des confeils sur ce qu'il devoit faire pour se relever. Ce traitement cruel à l'égard de deux des principaux Officiers de fa Cour, qui n'avoient manqué que par un zêle indiscret & place mal à propos, aliéna de lui tous les esprits. Allarmé par la défertion presque générale de ses Officiers & de ses Courtisans, il ne se crut pas en sureté à Pella, & en partit la même nuit pour fe rendre à Amphipolis, emportant avec lui la plus grande partie de ses trésors. Quand il y fut arrivé, il envoia des Députés à Paul Emile, pour implorer sa miséricorde. D'Amphipolis il passa dans l'île de Samothrace, & se réfugia dans le temple de Caftor & de Pollux. Toutes les villes de Macédoine ouvrirent leurs portes au Vainqueur, & firent leur soumillion.

Le Consul étant parti de Pydna ; arriva le lendemain à Pella , dont il admira l'heureuse situation. Le trésor du Roi avoit été dans cette ville : mais on n'y trouva alors que les trois cens talens que Persée avoit fait partir pour-Gentius roi de Thrace , & qu'ensuite il avoit fait revenir, Paul Emile aiant:





pes success. D'ALEXAND. 15's appris que Persée étoit dans la Samothrace, se rendit à Amphipolis,

pour passer de là dans l'Ile.

Il étoit campé à Sires \* dans la con- Liv. lib. 470 trée Odomantique, lorsqu'il reçut ". 3-9. in une lettre de Persée, qui sui fut pré- Em. Paul. fentée par trois Députés d'une con-pag. 169.170. dition & d'une naissance peu considérables. Il ne put s'empécher de verfer des larmes, en faisant réflexion à l'inconstance des choses humaines, dont l'état présent de Persée lui donnoit un exemple bien sensible. Maisquand il vit que la lettre avoit pour inscription & pour titre, Le Roi Persee, au Consul Paul Emile, salut : l'ignorance stupide où étoit ce Prince de son état, étoufa en lui tout sentiment de compassion ; & quoique la teneur de la lettre fût d'un stile humble & suppliant, & qui convenoit peu à la dignité roiale, il renvoia les Députés sans faire de réponse. Quelle hauteur dans ces fiers Républicains, qui dégradent ainsi sur le champ un Roi malheureux! Perfée fentit quel nom desormais il devoit oublier. Il écrivit une seconde lettre, où il ne-

Ville observe & inconnue à l'extrémité orienta-G iii]

mit que son nom simple sans qualité; Il demandoit qu'on lui envoiat des Commissaires avec qui il pût traiter; ce qui lui sut accordé. Cette Ambassade sur sans effet, parce que d'un côté Persée ne vouloit point renoncer à la qualité de Roi, & que de l'autre Paul Emile exigeoit qu'il remit son sort absolument à la disposition du peuple Romain.

Pendant ce tems-là le Préteur Octavius, qui commandoit la flote, étoit abordé à Samothrace. Il n'arracha pas Persée de cet asyle par respect pour les dieux qui y présidoient: mais it râcha, mélant les menaces aux promesses, de l'engager à sortir de l'asyle, & à se livrer aux Romains. Sesefforts surent inutiles.

Un jeune Romain, (il s'appelloit-Acilius) foit de fon mouvement propre, foit de concert avec le Préteur,
prit un autre tour pour tirer le Roi
de l'afyle. Etant entré dans l'assemblée des Samothraciens qui se tenoit
actuellement: » Est-ce avec vérité,
» leur dit-il, ou sans sondement qu'on
» dit que votre lle est sacrée, & qu'el» le est dans toute son étendue un asy» le faint & inviolable? » Tout le

DES SUCCESS. D'ALEXAND. ICE monde aiant rendu témoignage à la sainteté de l'asyle : » Pourquoi donc, » continua-t-il, un homicide, souillé » du fang du Roi Euméne, en a-t-il » violé la sainteté ? & , quoi qu'on » commence toutes les cérémonies de » religion par en exclure ceux qui » n'ont pas les mains pures, comment » pouvez-vous fouffrir que votre tem-» ple même foit fouillé & profané » par la présence d'un infame meur-» trier? « Cette accusation tomboit für Persée : mais les Samothraciens aimérent mieux l'appliquer à Evandre, que tout le monde savoit avoir été le ministre de l'assassinat projetté contre Euméne. Ils envoiérent donc au Roi lui dire qu'Evandre étoit accusé d'assassinat : qu'il vînt, selon les loix établies pour leur asyle, se justifier devant les Juges; ou, s'il craignoit de le faire, qu'il prît ses suretes, & sortit du temple. Le Roi , aiant fait venir Evandre, lui conseilla fort de ne point subir un tel jugement. Il avoit ses raisons pour lui donner ce conseil, craignant qu'il ne déclarât que c'étoit par son ordre qu'il avoit entrepris cet assassinat. Il lui fit donc entendre qu'il ne lui restoit

HISTOIRE d'autre parti que de se donner à sui même la mort. Evandre parut y confentir, & témoignant qu'il aimoit mieux emploier pour cela le poison que le fer, il songea à se dérober par la fuite. Le Roi l'aiant appris , & craignant que les Samothraciens ne fissent: retomber sur lui leur colére, comme: aiant soustrait le coupable au supplice qu'il méritoit, il le fit tuer.. C'étoit souiller la sainteté de l'asyle par un nouveau crime: mais il corrompit à force d'argent le premier Magistrat, qui déclara dans l'assemblée qu'Evandre s'étoit lui-même:

donné la morti

Le Préteur n'aiant pu persuader à. Persée de quitter son asyle, s'étoit. réduit à lui ôter tous les moiens de s'embarquer & de s'enfuir. Cependant, malgré toutes ses précautions, Persée gagna secrettement un certain. Oroandes de Créte qui avoit un vaisseau marchand, & lui persuada de le recevoir dans son bord avec toutes ses richesses: elles montoient à deux milletalens, e'est-à-dire à six millions. Mais, soupconneux comme il étoit, il ne se désafsit pas du tout, n'en en-woia qu'une partie, & réserva à faire.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 155 fuivant en cette rencontre le génie de fa nation, embarqua fur le foir tout l'or & l'argent qu'on lui avoit envoié, manda à Perfée qu'il n'avoit qu'à se rendre vers le minuit sur le port avec se ensans, & les gens qui lui étoient absolument nécessaires pour le service de sa personne.

L'heure du rendez-vous approchant, Persée se glissa avec des peines infinies par une fenêtre très étroite, traversa un jardin, & sortit par une vieille mazure avec fa femme & fon fils. Le reste de son trésor le suivoit. On ne sauroit exprimer sa douleur & son desespoir, sorsqu'il apprix qu'Oroandes, avec sa riche charge,. étoit en pleine mer. Il falut qu'il retournat à son asyle avec sa femme, & Philippe son fils aîné. Il avoit confié ses autres enfans à Jon de Thessalonique qui avoit été son favori, & qui le trahit dans sa mauvaise fortune : car il livra ses enfans à Octavius ; ce qui fut la principale cause qui obligea Perfée à se remettre luimême au pouvoir de ceux qui avoient fes enfans entre leurs mains.

Il se livra donc lui & Philippe son

fis au Préteur Octavius, & celui-ci le fit embarquer, pour être conduit: au Conful, à qui auparavant il en avoit donné avis. Paul Emile envoia au devant de lui fon gendre Tubéron. Perfée, véru de noir, entra dans le camp avec fon fils feul. Le Conful, qui l'attendoit avec une affez nombreuse compagnie, le voiant arriver, fe leve de son fiége, & s'étant un peu avancé, lui tend la main. Perfée se jette à ses piés: mais il le reléve sur le champ, & ne souffre pas qu'il embre le champ, et le champ le souffre pas qu'il embre le champ, et le champ le souffre pas qu'il embre le champ le souffre pas qu'il embre le champ le souffre pas qu'il embre le souffre pas q

brasse ses genoux. L'asant introduit dans sa tente, il le fait asseoir vis-àvis de ceux qui formoient l'assem-

blée...
Il commença par lui demander, ... Quel sujet de mécontentement l'a» voit porté à entreprendre avec tant » d'animosité contre le peuple Ro» main une guerre, qui l'exposoit lui 
» & son roiaume aux derniers dan» gers, « Comme, au 'lieu de la réponse que tout le monde attendoit, le Roi, tenant les yeux baissés en terre, & versant des larmes, gardoit le filence, Paul Emile continua de la sorte. » Si vous ériez monté encore jeu» ne sur le trône, je m'étonnerois

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 157 » moins que vous eussiez ignoré ce » que c'étoit que d'avoir le peuple » Romain pour ami ou pour ennemi. » Mais aiant assisté à la guerre que » votre pere a faite contre nous, & » vous souvenant encore de la paix » que nous avons fidellement obser-» vée avec lui ; comment avez-vous » pu aimer mieux être en guerre qu'en » paix avec un peuple, dont vous » aviez éprouvé & la force dans la » guerre, & la fidélité dans la paix? Persée ne répondant pas plus à ce reproche, qu'il n'avoit fait à la premiére question : » De quelque manié-» re cependant, reprit le Consul, que » ces choses soient arrivées, soit par » une faute dont tout homme est ca-» pable, foit par un effet du hazard, » loit par la fatale destinée, prenez » courage. La clémence dont le peu-» ple Romain a use à l'égard de beau-» coup de rois & de peuples doit vous » inspirer, je ne dis pas seulement » quelque espérance, mais une con-» fiance presque assurée, qu'il vous » traitera de la même sorte, « Il parla ainsi en grec à Persée: Puis, se tourpant yers les Romains , & reprenant

HISTOIRE fa langue : " Vous a voiez , leur dita " il, un grand exemple de l'incon-» stance des choses humaines. C'est à » vous principalement, jeunes Ro-» mains , que j'adresse ce discours. » L'incertitude de ce qui peut nous: » arriver d'un jour à un autre, doit » nous apprendre à n'user jamais dans » la prospérité de fierté ni de violence » à l'égard de qui que ce soit, & à: » ne point compter sur le bonheur » présent. La preuve d'un vrai méri-» te & d'un vrai courage, c'est de ne » se laisser ni élever par les bons suc-» cès, ni abbattre par les mauvais. « Paul Emile aiant renvoié l'assemblée. chargea Tubéron de prendre foin du Roi. Il l'invita ce jour-la à venir manger avec lui, & ordonna qu'on lui rendît tous les honneurs qu'on pouvoit lui rendre dans l'état où il Te trouvoit.

Ensuite l'armée fut mise en quar-

cernitis , inquit , mutatio-nis rerum humararum. Vobis hoe præcipuè dico, Juvenes. Ideo in fecundis rebus nibil in quemquam superbè ac violenter consulere decet , nec

a Exemplum inligne | præsenti credere fortunz; eum , quid vefper ferat .. incertum fit: Is demum vir erit, cujus animum nec prospera flatu suo efferet , nec adversa infringet. Live.

ples success. d'Alexand. 1799
tiers d'hyver. Amphipolis reçut la
plus grande partie des troupes : le refte fut partagé dans les villes voifines.
Ainfi fut terminée la guerre entre les
Romains & Perfée, laquelle avoit duré quatre ans : ainfi finit un roiaume
fi illustre tant dans l'Europe que dans
l'Afie. Perfée avoit régné onze ans.
On le comproit pour le \* quarantéme roi depuis Caranus, qui le premier avoit régné en Macédoine. Une
Liu liè: 451conquête fi importante ne couta à \* 41Paul Emile que quinze jours.

Le roiaume de Macédoine avoit été fort obseur jusqu'à Philippe fils-d'Amyntas: sous ce Prince, & par ses grands exploits; il prit des accroissemens considérables, sans pourtant sortir des bornes de l'Europe; il embrassa une partie de la Thrace & de l'Illyrie, & s'attribua une sorte de d'omination sur toute la Gréce. Il s'étendit enfuite dans l'Asse, & pendant les treize années du régne d'Alexandre, il se soumit saisonnes qui faisoient partie du vasse. Empire des Perses, & se porta juscie provinces qui faisoient partie du vasse.

Trie-Live . tel qu'en le chiffre, & qu'il faut sub-Ba . dit le vingtième : stituer quarantième combusin , le trentime. On me le porte Eusebe... wait qu'il 7 a faire dans.

qu'aux extrémités de la terre, je veux dire l'Arabie d'un côté, & les Indes de l'autre. Cet Empire de Macédoine, le plus grand qui fût fur la terre, partagé ou plutôt déchiré en différens roiaumes après la mort d'Alexandre par ses successeurs qui en tirérent chacun une partie à eux, subsista pendant l'espace d'un peu plus de cent cinquante ans , depuis cette haute élévation où les armes victorieuses de ce Prince l'avoient porté jusqu'à l'entière ruine de la Macédoine, Voila où se terminérent les exploits si vantés de ce fameux Conquerant, la terreur & l'admiration de l'univers, ou, pour parler plus juste, l'exemple de

Les trois Députés que Paul Emile avoit envoiés à Rome pour y porter l'heureuse nouvelle de la victoire remportée sur Persée, avoient fait la plus grande diligence qu'il leur avoit été possible. Mais lontems avant leur arrivée, & le quatriéme jour seulement depuis la bataille, pendant qu'on célébroit les Jeux dans le Cirque , il s'étoit répandu un bruit sourd qu'on avoit donné un combat dans

l'ambition la plus vaine & la plus in-

fensée qui fut jamais.

bes, success. D'Alexand. 161 a Macédoine, ce que Perfée avoir tet vaincu. Cette nouvelle causa dans tout le Cirque des battemens de mains & des cris de victoire. Mais quand les Magistrats, après d'exactessienquêtes, eurent reconnu que ce bruit étoit sans auteur & sans fondement, ette fausse & courte joie se dissipa, de laissa seudement une secrette espérance que c'étoit peutêtre un pressentiment de la victoire ou déja remportée, ou qui le seroit bientôt.

L'arrivée des Députés tira Rome d'inquiétude. On apprit que Perséo avoit été entiérement défait , qu'il étoit en fuite, & qu'il ne pouvoit échaper aux mains du Vainqueur. Alors la joie du peuple, qui jusqueslà avoit été suspendue, éclata sans borne & fans mefure. Les Députés lurent, d'abord dans le Sénat, puis dans l'assemblée du peuple, le détail circonstancié de la bataille. On ordonna des priéres publiques & des faerifices en action de graces, & tous les temples se trouvérent remplis dans. le moment même d'une foule infinie de personnes de tout âge & de tout fexe, qui alloient remercier les dieux de l'éclatante protection qu'ils avoient accordée à la République.

## HISTOIRE

Av. J. C. Après la nomination des nouveaux Av. J. C. 167: Confuls à Rome, on prorogea le com-Liv. lib. 45; Confuls à Rome, on prorogea le commandement des armées, dans la Macédoine à Paul Emile, & dans l'Illy-

mandement des armées, dans la Macédoine à Paul Emile, & dans l'Illyrie à L. Anicius : puis on nomma dix Commissaires pour aller régler les affaires de la Macédoine, & cinq pour celles de l'Illyrie. Le Sénat, avant que de les faire partir, régla en partie leur commission. Avant tout il fut ordonné que les Macédoniens & les Illyriens seroient déclarés libres ; afin de faire connoitre à toutes les nations que le but des armes du peuple Romain n'étoit point d'asservir les peuples libres, mais de délivrer ceux qui étoient en servitude; ensorte que les uns pussent, sous la protection du nom Romain, conserver pour toujours leur liberté; & que les autres, foumis à la domination des Rois, en fussent traités avec plus de douceur & d'équité par considération pour les Romains : ou que, si jamais. la guerre s'élevoit contre ces Rois & le peuple Romain, les nations sûssent que l'issue de ces guerres seroit la victoire pour les Romains & la liberté pour elles. Le Sénat abolit aussi certains impôts fur les mines, & fur

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 163 les revenus des terres : parce que ces impôts ne pouvoient se tirer que par le ministère des Fermiers, appellés communément Publicains; & a que par tout où il y a de ces fortes de Fermiers, les loix n'ont aucune force, & le peuple est toujours accablé. Il établit un Conseil commun pour la Nation, de peur que la populace ne fit dégénérer en une funeite licence la liberté que le Sénat lui auroit accordée. La Macédoine fut partagée en quatre régions, dont chacune auroit son Conseil particulier, & paieroit aux Romains la moitié des tributs qu'elle avoit coutume de paier à ses Rois. Voila une partie des ordres dont les Commissaires pour la Macédoine furent chargés. Ceux pour l'Illyrie en reçurent à peu de choses près de pareils, & y arrivérent les premiers. Après avoir communiqué Liv. lib. 45. leurs instructions au Propréteur Ani- ". 26. cius qui les étoit venu trouver à Scodra, on y convoqua l'assemblée des principaux de la nation. Anicius étant

monté à fon tribunal, leur déclara

a Et ubi publicanus est, feiis nullam esse. Liv. libibi aut jus publicanum vaaum, aut libertatem soaum, aut libertatem so-

HISTOIRE 164

que le Sénat & le peuple Romain accordoient la liberté aux Illyriens, & qu'au premier jour on retireroit les garnisons de toutes les villes & de toutes les citadelles du pays. A l'égard de quelques peuples qui avant ou pendant la guerre s'étoient déclarés pour les Romains, on ajoutoit à la liberté l'exemption de tout impôt : tous les autres étoient déchargés de la moitié des tributs qu'ils paioient auparavant au Roi. L'Illyrie fut divisée en trois régions ou parties, qui avoient chacune leur Conseil public & leurs Magistrats.

Avant que les Députés pour la Ma-Liv. lib. 45. . 27. 28. cédoine y fussent arrivés, Paul Emi-Plut. in Amil. Paul. le, qui étoit de loifir, visita pendant \$45. 270.

l'autonne les plus célébres villes de la Gréce, pour voir de ses propres yeux bien des choses dont tout le monde parloit sans les connoitre. Aiant laissé le commandement du camp à Sulpicius Gallus, il partit avec un cortége peu nombreux, accompagné du jeune Scipion son fils . & d'Athénée frere du Roi Euméne.

Il traversa la Thessalie pour aller à Delphes , l'oracle le plus célébre de l'univers. La multitude & la riDES SUCCESS. D'ALEXAND. 165 chesse des présens, des statues, des vases, des trépiés, dont ce temple étoit rempli, le surprirent extrêmement. Il y offrit un sacrifice à Apollon. Aiant vû une grande colonne quarrée de pierres blanches, où l'on devoit poser une statue d'or de Perse, il y sir mettre la sienne, disant Que c'étoit aux vaincus à céder la place aux vainqueurs.

Il vit à Lébadie le temple de Jupiter surnommé Trophonius, & l'entrée de la caverne où descendent ceux qui consultent \* l'Oracle. Il offrit un sacrifice à Jupiter, & à la déesse Hercynna. On croit qu'elle étoit fille de

Trophonius.

A Chalcis, il fut curieux d'y voir l'Euripe, & tout ce qui se disoit du flux & reflux de la mer, qui y est fort fréquent, & fort extraordinaire,

De là il passa à la ville d'Aulide, du port de laquelle partir autresois pour Troie la célébre stote d'Agamemnon. Il visita le temple de Diane, sur l'autel de qui ce Roi des Rois immola sa fille Iphigénie, pour obtenir de la desse une heureuse navigation.

On peut confulter ce qui vre X. Chap. III. Parage,

Après avoir passé par Orope dans l'Attique, où le devin Amphiloque est honoré comme dieu , il se rendir à Athénes, ville célébre par son ancienne réputation, & qui présenta à sa vûe beaucoup d'objets capables de piquer & de satisfaire sa curiosité: la citadelle, les ports, les murs qui joignent le Pirée à la ville, les arienaux des galéres construits par d'illustres Généraux, les statues des dieux & des hommes, dans lesquelles on ne savoit ce que l'on devoit le plus admirer, de la matière ou de l'art, Il n'oublia pas d'offrir un sacrifice à Minerve déesse tutélaire de la citadelle.

Pendant que Paul Emile étoit dans cette ville, il demanda aux Athéniens un excellent Philosophe pour achever d'instruire ses enfans, & un habile Peintre pour diriger les ornemens de fon triomphe. Ils jettérent aussirés les yeux sur Métrodore, qui excelloit en même tems & dans la Philosophie, & dans la Peinture. Eloge rare & singulier, qui sut consismé par l'expérience, & par l'approbation de Paul Emile! On voit ici quelle attention les grands hommes de l'antiquité donnoient à l'éducation de leurs ensans.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 167 Les fils de ce Général Romain avoient déja de l'âge, puisque le cadet des deux qui firent la campagne de Macédoine avec le Consul seur pere étoit pour ·lors âgé de dix-sept ans. Cependant il fonge à mettre encore auprès d'eux un Philosophe, capable de leur former & l'esprit par l'étude des sciences, & le cœur par celle de la morale, qui est de toutes les études la plus importante & la plus négligée. Si l'on veut savoir quel est le fruit d'une pareille éducation, on n'a qu'à rappeller dans sa mémoire ce que devint le cadet des deux fils du Conful dont je parle, qui hérita du nom & du mérite & de Scipion l'Africain son grand-pere par adoption, & de Paul Émile son pere naturel ; qui ruina Carthage & Numance ; qui se distingua autant par la connoissance des beaux arts & des sciences, que par la bravoure militaire; qui tenoit à honneur d'avoir auprès de lui l'historien Polybe, le Philosophe Panétius, le Poéte Térence; lequel a enfin, pour me servir des termes même d'un Ecrivain fort sense, n'a jamais rien

a P. Scipio Æmilianus, turibus fimillimus; omvir aviris P. Afticani pateraifque L. Pauli virbus, ingenique ac ftu-

dit, ai rien fait, ni rien pensé, qui ne fût digne d'un Romain. Paul Emile, après avoir trouvé dans la personne de Métrodore le trésor précieux qu'il cherchoit, sortit d'Athènes bien content.

Il arriva en deux jours à Corinthe. La Citadelle & l'Ithine lui fournirent un agréable spechacle. La Citadelle, qui étant bâtie sur le haus d'une montagne, abondoir en sources & en fontaines d'une eau très claire: l'Ithime, qui séparoit par une langue de terre très étroite deux mers voisines, J'une au couchant, l'autre au levant.

Sicyone & Argos, deux villes fort illustres, se rencontrérent ensuite sur fon passage: puis Epidaure, moins opulente que les deux autres, mais fort connue par le fameux remple d'Esculape, où l'on voioit alors une multitude infinie de riches présens, offerts par les malades en reconnoissance de la guérison qu'ils prétendoient avoir reçue de ce dieu.

Sparte ne se distinguoit point par

orum eminentiffmus I fecit . aue dixit ac fenfit.

diorem eminentifimus fecit, aut dixit ac fenfe. faculi fui; qui nibil in vita nifi laudandum aut DES SUCCESS. D'ALEXAND. 169 la magnificence de ses édifices, mais par la sagesse de ses loix, de ses cou-

tumes, & de sa discipline.

Aiant passe par Mégalopolis, il artiva à Olympie, il y vit beaucoup de choses dignes d'être admirées : mais quand il eut jetté les yeux sur la statue de Jupiter, (c'étoit le chef-d'œuvre de Phidias) il en sur étue de lupiter d'étoit le chef-d'œuvre de l'eu-Live, comme s'il avoit vû ce dieu l'ui-même; & il s'écria que ce Jupiter \*\*-de Phidias était le véritable Jupiter d'Homére. Croiant être dans le Capitole, il y offrit un facrifice plus sollennel, que par tout ailleurs.

Aiant ainfi parcouru la Gréce, sans s'informer en aucune sorte de ce que chacun avoit pensé par raport à Persée, pour ne point laisser d'inquietude dans l'esprit des alliés, il retourna à Démétriade. Il avoit trouvé en chemin une traupe d'Etoliens, qui venoient l'informer d'un funcste événement arrivé dans leur ville. Il leur donna rendez-vous à Amphipolis. Aiant appris que les dix Commissi.

н

Tome IX.

Voils une grande louange pour Phidias , d'avoir fi bien exprimé l'idée d'Hopère : mais elle eff ence-

HISTOIRE res avoient déja passé la mer, quittant toutes les autres affaires il alla à leur rencontre à Apollonie, distante d'Amphipolis d'une journée seulement. Il fut fort surpris d'y rencontrer Persée, que ses gardes laissoient aller de côté & d'autre avec beaucoup de liberté, de quoi il fit dans la suite de vifs reproches à Sulpicius, aux soins de qui il avoit confié la garde de cet important prisonnier. Il le remit entre les mains de Postumius aussi bien que Philippe son fils, avec ordre de le mieux garder. Pour ce qui est de sa fille & de son fils cadet, il les fit venir de Samothrace à Amphipolis, où il en fit prendre tout le soin que de-

mandoit leur naissance & leur état.

Les Commissaires s'y étant rendus,
comme il en étoit convenu avec eux,
& étantentrés dans la sale de l'Assemblée où se trouvoit un grand nombre de Macédoniens, il s'assit dans son tribunal, & après avoir fait faire silence par l'huissier, Paul Emile exposa en latin ce que le Sénat, & ce que lui avec les Commissaires avoient réglé au sujet de la Macédoine. Les

principaux articles étoient, que la Macédoine étoit déclarée libre; qu'el-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 174 le ne paieroit aux Romains que la moitié des tributs qu'elle paioit au Roi, & cette somme fut fixée à cent talens, c'est-à-dire à cent mille écus; qu'elle auroit un Conseil public, composé d'un certain nombre de Sénateurs, où les affaires seroient discutées & jugées ; qu'elle seroit desormais partagée en quatre régions, qua-i tre cantons, qui auroient chacun leur Conseil, où leurs affaires particulières feroient examinées, & que personne ne pourroit contracter des mariages, ni acheter des terres ou des maisons hors de son canton. Il ajouta encore quelques autres articles moins importans. Le Préteur Octavius, qui étoit présent à cette assemblée, expliquoit en grec chaque article, à mesure que Paul Emile les énonçoit en latin. L'article de la liberté, & celui de la diminution des tributs, firent un extrême plaisir aux Macédoniens, qui s'y attendoient peu: mais ils regardoient la division de la Macédoine en diverses régions qui n'auroient plus le commerce ordinaire entr'elles , comme fi on eût déchiré un corps en féparant les membres, qui ne sont vivans & ne sublistent que par le mutuel secours

172 HISTOIRE

qu'ils se prêtent les uns aux autres.

Lie lis. 4; Le Consul ensuite donna audience
aux Etoliens, J'exposerai ailleurs ce

qui y fut traité.

Après qu'on eut terminé ces affait res étrangéres, Paul Emile appella de nouveau les Macédoniens dans l'afsemblée, pour mettre la dernière main aux réglemens. On parla d'abord des Sénateurs qui devoient composer le Conseil public où se traiteroient les affaires de la nation, & on leur en laissa le choix. Puis on lut la liste des principaux du pays qui devoient pasler en Italie avec ceux de leurs enfans qui auroient plus de quinze ans. Ce réglement parut d'abord fort dur : mais on reconnut bientôt qu'il n'avoit été fait que pour assurer davantage la liberté du peuple. Car on nomma dans cette liste les grands Seigneurs, les Généraux d'armée, les Capitaines de vaisseaux, tous ceux qui avoient quelque charge à la Cour, ou qui avoient été emploiés dans les ambassades, & beaucoup d'autres Officiers, accoutumés à faire bassement leur cour au Roi comme des esclaves, & à commander aux autres avec fierté. C'étoient tous gens riches, qui faisoient

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 173 une grande dépense, qui avoient des équipages superbes, & qui ne se se reient pas facilement réduits à un genre de vie tout différent, où la libenté égale tous les citoiens , & où tout le monde est également soumis aux loix. Ils eurent donc tous ordre de sortir de Macédoine, & de passer en Italie, sous peine de mort pour les contrevenans. Les réglemens que Paul Emile donna a la Macédoine étoient si raisonnables . qu'ils paroissoient faits non pour des ennemis vaincus, mais pour de fidéles alliés dont on auroit eu tout sujet d'être content ; & l'usage , qui seul fait sentir le foible des loix, ne trouva rien, pendant un fort lontems, à corriger dans celles que ce sage Magistrat avoit établies.

A ces occupations sérieuses succéda une représentation de Jeux, qu'il de l'antida avoit préparée de longue main, & Liv. 184, 47à laquelle il avoit eu soin d'inviter 18-18tout ee qu'il y avoit de personnes
plus considérables dans les villes de
l'Asse de la Gréce. Il fit de magnisques sacrifices aux dieux, &

HISTOIRE

damment des trésors du Roi de quoi fournir à cette grande dépense, mais ne tirant que de lui-même le bon ordre & le bon goût qui y régnoient. Car afant à recevoir tant de milliers d'hommes, il témoigna un si juste discernement & une connoissance si exade de la qualité de tous les conviés, que chacun y fut logé, placé, & traite selon son rang & son mérite, & qu'il n'y eut personne qui n'eût à se louer de sa politesse & de son honnêteté. Les Grecs ne pouvoient se lasser d'admirer que dans les Jeux même, chose inconnue jusques-là aux Romains, il portat tant d'exactitude & de soin; & qu'un homme occupé des plus grandes affaires, ne négligeat pas la moindre bienséance dans les petites.

Il avoit rassemblé en un monceau toutes les dépouilles qu'il ne vouloit point transporter à Rome, des arcs, des carquois, des fléches, des javelines, enfin des armes de toutes fortes, & les avoit rangées comme en trophées. Le flambeau à la main il y mit le premier le feu, & les princi-

paux Officiers après lui.

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 175. Il exposa ensuire aux yeux des spectateurs dans un lieu clevé & préparé exprès pour cela, tout ce qu'il y avoir de plus riche & de plus magnifique dans le butin qu'il avoir fair en Macédoine, & qui devoir être porté à Rome: des meubles précieux; des statues & des tableaux de la main des plus grands maîtres; des vases d'or, d'argent, d'airain, d'ivoire. Jamais Alexandrie, dans le tems de la plus grande opulence, n'avoir eu rien de pareil à celle qui étoti tie étalée.

Mais la plus grande fatisfaction que Paul Emile reçut de sa magnificence, & qui flatoit le plus l'amour propre, ce fut de voir qu'au milieu de tant de choses rares, & de tant de spectacles si capables d'attirer les yeux, on ne trouvoit rien de si merveilleux & de si digne d'attention & d'admiration que lui-même. Et comme on étoit furpris de la belle ordonnance qui régnoit à sa table, il disoit agréablement, que le même esprit qui servoit à bien ranger une bataille, servoit aussi à bien ordonner un festin ; l'une pour rendre une armée formidable à ses ennemis, l'autre pour rendre un repas agréable à ses conviés.

176

En louant sa magnificence & sa politesse, on ne louoit pas moins son desintéressement & sa magnanimité. Car tout l'or & l'argent qu'on avoit trouvé dans les trésors du Roi, & qui montoit à de très grandes sommes, il ne daigna pas seulement le voir, mais il le fit remettre entre les mains des Tréforiers pour le porter dans l'Epargne. Il permit seulement à ses fils, qui aimoient l'étude, de retenir pour eux les livres de la bibliothéque de Persée. Les jeunes Seigneurs pour lors, & ceux qui étoient destinés à commander un jour les armées, ne témoignoient donc pas du mépris pour l'étude, & ne la croioient pas ou indigne de leur naissance, ou inutile à la profession des armes.

Liv. lib. 45+

Quand Paul Emile eut réglé toutes les affaires de la Macédoine, il prit congé des Grecs, & après avoir exhorté les Macédoniens à ne pas abufer de la liberté que les Romains leur avoient accordée, & à la conferver par le bon gouvernement & par l'union, il partit pour l'Epire, avec un Décret du Sénat, qui lui ordonnoit d'en abandonner au pillage à les troupes toutes les villes qui s'étoient ré-

bis success. D'Alexand. 177 voltées pour embrasser le parti du Roi. Il avoit aussi envoié Scipion Nasica & Fabius son fils avec une partie des troupes, pour ravager le pays des sirviers qui avoit donné du secours à

ce Prince.

Le Général Romain, arrivé en Epire crut devoir s'y prendre prudemment pour exécuter sa commission de: forte qu'on ne pût pas prévoir son dessein. Il envoia dans toutes les villes des Officiers, sous prétexte d'en tirer les garnisons, afin que les Epirotes jouissent de la liberté commo les Macédoniens. On appelle prudence une si indigne finesse. Puis il fit: fignifier à dix des principaux citoiens. de chaque ville qu'ils eussent à apporter sur la place à certain jour tout l'or & l'argent qui étoit dans toutes: les maisons & dans tous les temples, qu'il destinoit pour le trésor public, & il distribua ses cohortes dans toutes: les villes. Le jour marqué étant venu, on apporta dès le matin tout l'or & l'argent dans la place publique : & à dix heures, dans toutes les villes, le foldat se jetta avidement dans les: maisons particulières dont le pillage: hi avoit été abandonné. Il y eut centHISTOIRE

cinquante mille hommes faits esclaves. Après avoir pillé les villes, on en rafa les murailles; le nombre en montoit à peu près à soixante-dix. On vendit tout le butin, & devia somme qu'on en recueillit, il en revint à chaque cavalier pour sa part deux cens francs, ( quatre cens deniers;) & à chaque fantassin cent francs, ( deux cens deniers.)

Après que Paul Emile, contre son naturel, qui étoit doux & humain, êut fait exécuter ce Décret, il decendit vers la mer à la ville d'Orique. Quelques jours après, Anicius aiant affemblé ce qui restoit d'Epirotes & d'Acarnaniens, ordonna aux principaux, dont la cause avoit été réservée au jugement du Sénat, de le suivre en Italie.

Liv. lib. 44. Paul Emile étant arrivé à l'embou-13. (-40. chure du Tibre, remonta cette rivémit. past, re für la galére du Roi Perfée qui (26. 27. étoit à feize rangs de rames, & où

icon avoit étalé, non feulement les armes captives, mais encore les plus riches étofes & les plus beaux tapis de pourpre trouvés parmi le butin. Tous les Romains, fortis au devant de cette galére, l'accompagnoient en foule

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 179 de dessus le rivage, & sembloient rendre par avance au Proconful les honneurs du triomphe qu'il avoit si bien mérité. Mais les foldats, qui avoient vû d'un œil avide les Immenses tréfors du Roi, & qui n'en avoient pas eu toute la part qu'ils s'étoient promile, en conservoient un vif ressentiment, & étoient très mal disposés pour Paul Emile. Ils lui reprochoient publiquement qu'il les avoit traités avec trop de dureté & d'empire, & ils paroilloient résolus de lui refuser par leurs suffrages l'honneur du triomphe. Le soldat appelloit dureté l'exactitude de ce Général à faire observer la discipline; & son mécontentement, causé par l'avarice, jettoit un voile sur les excellentes qualités de Paul Emile, à qui pourtant ils étoient forcés de rendre justice en eux-mêmes, en reconnoissant la supériorité de son mérite en tout genre.

Après quelques débats, le triomphe lui fut accordé. Jamais on l'en avoit encore và de si superbe. Il dura trois jours de suite. Je n'entre point ici dans un détail qui paroit étranger à l'histoire grecque. L'argent monnoie qu'on y porta, sans compter un nombre in-

H vj

fini de vases d'or & d'argent, montoit à plus de vinet cinq millions.
Une seule coupe d'or massif, que
Paul Emile avoit fair faire du poids
Le salent de dix talents, & qui étoit enrichie
positificante de pierreries, valoit pour l'or seul
plus de cent mille écus. Elle sut con-

lacrée à Jupiter dans le Capitole. Après toutes ces richesses & cestréfors qui étoient portés en pompe, on voioit le char de Persée avec ses armes, & fur ses armes son bandeau. roial. A peu de distance suivoient sesenfans avec leurs Gouverneurs, leurs Précepteurs, & tous les Officiers de leur maison, qui fondant tous en larmes tendoient leurs mains au peuple, & enseignoient ces petits ensans à lui tendre aussi leurs mains captives, & à tacher de le fléchir par seurs supplications & par leurs priéres. Îls etoient deux fils & une fille, qui , à cause de leur bas âge, sentoient peu la grandeur de leur calamité, circonstance qui excitoit encore plus la compassion. Tous les yeux étoient attachés sur eux, sans qu'on sit presque d'attention à leur pere, & au milieu de la joie publique on ne pouvoit re-

fuser des larmes à un si triste specta-

cle.

BES SUCCESS. D'ALEXAND. 18/1 LE Roi Perfée marchoir après fes enfans & toute leur fuite, envelopé d'un manteau noir. Il paroiffoit à lon air & à fa démarche que l'excès des maux lui avoit aliéné l'efprit. Il étoit fuivi d'une troupe de ses amis & de fes courtifans, qui marchoient la tête baiffée, & qui fondant tousen pleurs, & les regards toujours attachés fur lui, faifoient affez connoitre aux spectateurs, que, peu touchés de leur propre infortune, ils ne sentoient que les malheurs de leur Roi.

On dit que Persée avoir envoié prier Paul Emile de he pas le donner en spectacle aux Romains, & de lui épargner l'affront d'être mené en triomphe. Paul Emile répondit froidement . La grace qu'il me demande est: en son pouvoir, & il peut lui-même se la procurer. Il lui reprochoit par ce peu de mots sa lachete, & son amour excessif pour la vie, dont les payens croioient qu'on devoit, dans une telle conjoncture, faire un généreux facrifice. Ils ignoroient qu'il n'est jamais permis d'attenter sur soi-même. Mais ce n'étoit pas cette vûe qui artétoit Perfée.

Paul Emile, monté sur un char su-

182 HISTOIRE perbe & magnifiquement orné, fermoit la marche. Il avoit à ses côtés ses deux fils.

Quelque compassion qu'il eût des malheurs de Persée, & quelque porté qu'il fût à le servir, il ne put autre chose pour lui, que de le faire transférer de la prison publique dans un lieu plus commode. Lui, & son sils. Alexandre, fuienn menés par ordre du Sénat à Albe, où il sur gardé, & où on lui fournit de l'argent, des meubles, & des gens pour le servir. La plupart des Auteurs prétendent qu'il se fit mourir lui-même, en s'abstenant de manger. Il avoit régné onze ans, La Macédoine ne sur réduite en province que quelques années après.

Le triomphe fut aussi accordé à Cn. Octavius & à L. Anicius: au premier, pour ses victoires navales; à l'autre, pour celle qu'il avoit remporté dans

l'Illyrie.

Cotys, roi de Thrace, envoia redemander son fils, qu'on avoit ensermé en prison après l'avoir mené en triomphe. Il s'excusoit de son attachement au parti de Perse, & offroit, une riche rançon pour le rachat du prisonnier. Le Sénat, sans recevoir. DES SUCCESS: D'ALEXAND. 18; fes excuses, répondit que plus attentif à les services anciens qu'à là faute récente, il lui renvoieroit son fils, mais fans accepter de rançon. Que les bienfaits du peuple Romain étoient gratuits, & qu'il aimoit mieux en laisler le prix dans le cœur & la reconnoissance de ceux qu'il obligeoit, que de s'en faire paier sur le champ.

## ARTICLE SECOND.

CE SECOND Article renferme l'efpace d'un peu plus de vingt ans, depuis la défaire de Perfee jusqu'à la prise & la ruine de Corinthe par Mummius, qui est le tems où la Grécesur réduire en province Romaine.

## §. I.

Attale vient à Rome filiciter les Romains sur la victoire remportée en Macidoine. Les Députés des Roodiens se présentent devant le Sénat, & tachent d'appaiser sa colère. Après de longues & de vives sollicitations, ils obtennems êtere admis à l'allianne du peuple Romain. Dur traitement exercé contre les Etoliens. Tous ceux généralement qui avoient savorisé Persée-sont appellés à Rome pour y rendre compte de leur 184 - HISTOTRE

conduite. Mille Achéens y sont cont duits: Polybe étoit du nombre. Le Sénat les relégue dans diverses bourgades de l'Isalie. Après dix-sept ans d'exil il les renvoie dans leur patrie : il n'en restoit plus que trois cens.

AN.M. 1817. ENTRE diverles ambassades des Ar.J.C. 167. Rois & des peuples, qui venoient à 1818. Il. 48. Etc. Il. 48. Etc.

fur Persée, Attale, frere d'Euméne, attira sur lui plus que tous les autres. les regards & l'attention des Romains. Les ravages que les Gaulois de l'Afie avoient faits dans le roiaume de Pergame, avoient mis Attale dans la nécessité d'aller à Rome, pour implorer le secours de la République contre ces barbares. Une autre raison, plus spécieuse encore, l'avoit obligé de faire ce voiage. Il faloit féliciter les Romains sur la dernière victoire. & recueillir les applaudissemens qu'il méritoit pour avoir pris part à la guerre contre Persée, & en avoir partagé avec eux tous les dangers. Il fut reçu à Rome avec toutes les marques d'honneur & d'amitié que devoit atcendre un Prince qui avoit fait preuDES SUCCESS. D'ALEXAND. 185 ve dans l'armée en Macédoine d'une amitié constante & déclarée pour les Romains. On lui fit une réception très honorable, & il entra dans la ville suive d'un cortége très-nombreux.

Tous ces honneurs, dont il ne pénétroit pas la véritable raison, lui frent naître une pensée & une espérance, qui ne lui seroit peutêtre jamais venue dans l'esprit, si elle ne lui avoit été suggérée. La plupart des Romains n'avoient plus ni estime ni affection pour Eumène. Ses négociations secrettes avec Persée, dont ils avoient été avertis, leur faisoient eroire que ee Prince n'avoit pas été de bonne foi dans leur parti, & qu'il ne s'étoit abstenu de se déclarer contr'eux que faute d'occasion. Pleins de ces préventions, quelques Romains des plus distingués, dans les entreriens particuliers qu'ils avoient avec Attale, lui conseilloient de ne pas faire mention du sujet pourquoi son frere l'avoit envoié, & de ne parler que de ce qui le regardoit lui-même. Ils lui faisoient entendre que le Sénat, à qui Euméne étoit devenu sufpect & même odieux parce qu'il avoit 186 H 1.5 T O 1 R 1
paru chanceler entre Perfée & les Romains, songeoit à lui ôter une partie
de son roiaume, pour la lui donner à
lui, sur qui ils comptoient comme sur
unamisséele & incapable de varier. On
reconnoît ici les maximes de la politique Romaine, & ces traits échapés
doivent servir à la dévoiler en d'autres occasions où elle se cache avec

plus de foin.

La tentation étoit délicate pour un Prince, qui ne manquoit point fans doute d'ambition, & qui étoit d'un caractère à ne fe point refuser à une espérance si flateuse, qui se présentoit d'elle-même à lui sans qu'il l'eût recherchée. Il préta donc l'oreille à ces discours & à cette proposition, d'autant plus qu'elle lui étoit faite par quelques-uns des principaux de Rome, dont il estimoit la sagesse, « réspectoit la probité. La chose alla si loin, qu'il leur promit que dans le Sénat il demanderoit qu'on lui donnât une partie du roiaume de son frere.

Attale avoit auprès de lui un médecin, nommé Stratius, qu'Euméne, qui foupçonnoit fon frere, avoit envoié avec lui à Rome pour éclairer fa conduite, & pour le rappeller par

DES SUGCESS. D'ALEXAND. 187 de bons conseils à son devoir s'il venoit à s'en écarter. Stratius avoit de l'esprit, de la pénétration, & des maniéres infinuantes & propres à persuader. Aiant ou pressenti ou connu par Attale même le dessein qu'on lui avoit inspiré, il profita de quelques momens favorables pour lui ouvrir son. contr. Il lui représenta, Que le roiaume de Pergame , foible par lui-même & tout récemment établi, n'avoit subsisté & ne s'étoit accru que par l'union & la bonne intelligence des freres qui en étoient possesseurs. Qu'un seul d'entr'eux, à la vérité, avoit le nom de Roi, & portoit le diadême, mais que tous régnoient véritablement. Qu'Euméne n'aiant point d'enfans mâles, (car on ne connoissoit point encore alors le fils qu'il avoit, & qui régna dans la suite, ) il ne pourroit laisser son trône qu'à celui de ses freres qui le suivoit immédiatement. Qu'ainsi son droit à la succession du roiaume étoit incontestable ; & que , vû l'âge & les infirmités de fon frere, le tems de lui succéder ne pouvoit pas être fort éloigné. Pourquoi prévenir & hâter par une entreprise violente & criminelle, ce-

HISTOTRE qui devoit bientôt lui arriver pas une voie naturelle & juste ? Songeroit-il à partager le roiaume avec son frere, ou à le lui ravir entiérement » Que s'il n'en avoit qu'une partie, tous deux, affoiblis par ce partage, & exposés aux entreprises de leurs voisins. pourroient bientôt en être également dépouillés. Que s'il prétendoit régner scul, que deviendroit son frere aînés Le réduiroit-il à vivre en homme privé ? ou l'envoieroit-il en exil à son åge, & malgré ses infirmités ? ou enfin le feroit-il mourir ? Qu'il ne doutoit point que de telles penfées ne lui fissent horreur. Que, pour ne point parler de ce qu'on lir dans les fables de la fin tragique des discordes fraternelles , l'exemple tout récent de Persée devoit bien le fraper. Que ce malheureux Prince qui avoit ravi le sceptre à son frere en répandant son fang, poursuivi par la vengeance divine venoit de déposer ce même sceptre aux plés de son Vainqueur dans le temple de Samothrace, comme sous les yeux & par l'ordre des dieux qui

y président, témoins & vengeurs de son crime. Qu'il étoit sûr que ceuxlà même, qui, moins par amitié pour pis succiss. D'Alexand. 185 jui que par mauvaise volonté pour Euméne, lui donnoient maintenant de si pernicieux conseils, seroient les premiers à louer la tendre & constante affection pour son frere, s'il lui demeuroit sidélement attaché jusqu'à la fin. Stratius ajoutoit le péril extréme auquel Attale exposeroit le roiaume de Pergame dans la conjoncture présente, où les Gaulois songeoient à l'envabir.

Quelle indignité pour les Romains, de souffler & d'allumer ainsi le feu de la discorde parmi des freres ! de quel prix alors doit paroitre un ami fincére, prudent, desintéressé! Quel bonheur pour un Prince de donner à ceux qui l'approchent la liberté de lui parler avec force, & d'être connu d'eux sur ce pié! Les sages remontrances de Stratius firent leur effet fur l'esprit d'Attale. Ce Prince aiant été introduit dans le Sénat, sans parler contre son frere, & fans demander qu'on partageat le roiaume de Pergame, se contenta de féliciter le Sénat, au nom d'Euméne & de ses freres, sur la victoire remportée dans la Macédoine. Il fit modestement valoir le zêle &c l'affection avec laquelle il avoit servi dans la guerre contre Perfée. Il vi dans la guerre contre Perfée. Il pria qu'on envoiât des Ambalfadeurs, pour réprimer l'infolence des Gaulois, & les réduire à leur premier état. Il finit par prier qu'on lui donnât l'inveftiture d'Ænus & de Maronée villes de Thrace, qui avoient été conquilés par Philippe pere de Perfée, & ui avoient été conteftées par Euméne,

Le Sénat s'imaginant qu'Attale redemanderoit une autre audience pour parler en particulier de ses prétentions fur une partie du roiaume de son frere, promit d'avance qu'il envoieroit des Ambassadeurs, & fit au Prince les présens accoutumés. Il lui promit encore de le mettre en possession des deux villes qu'il avoit demandées. Mais, quand on fut qu'il étoit parti de Rome, le Sénat piqué de voir qu'il n'avoit rien fait de ce qu'on attendoit de lui, & ne pouvant s'en venger d'une autre manière, révoqua la promesse qu'il lui avoit faite, & avant. que le Prince fût hors d'Italie, déclara Ænus & Maronée villes libres & indépendantes. On envoia cependant vers les Gaulois une Ambassade, à la tête de laquelle étoit P. Licinius ; mais avec des instructions tout autres

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 192 que celles qu'Artale avoit demandées. La politique Romaine se dévoile encore ici pleinement, bien différente de la franchise & de la probité des premiers terms.

Le Sénat , quelques jours après , Polyt. Les donna une audience aux Rhodiens 84t. 93. 99. qui fit beaucoup de bruit. On avoit Liv. lib. 456 refusé d'abord de les entendre, com-". 10-25. me s'étant rendus par leur conduite indignes de cet honneur l'on parloit même de leur déclarer la guerre. Rhodes allarmée envoia deux nouveaux Députés. Aiant obtenu avec grande peine detre admis dans le Sénat, ils y parurent comme supplians, revétus d'habits lugubres, & le visage baigné de larmes. Astyméde porta la parole, & d'une voix entrecoupée de sanglots prit la défense de sa patrie infortunée. Il se \* donna bien de garde de paroitre d'abord la vouloir justifier. Il reconnut qu'elle s'étoit justement attiré la colere du peuple Romain : il avoua ses fautes : il rappella le souvenir d'une indiscrette ambassade, que l'insolente fierté de l'Orateur qui portoit la parole avoit rendu encore plus criminelle. Mais il pria le Sénat de met-

HISTOTRE tre de la différence entre le corps entier de la nation, & quelques particuliers desavoués qu'elle étoit prête de leur livrer. Il représenta qu'il n'y avoit point de République, point de ville, qui ne renfermat dans son sein quelques mauvais citoiens. Qu'après tout on ne leur objectoit pour crimes que des paroles, folles à la vérité, téméraires, extravagantes, (il avouoit que c'étoit le caractère & le défaut de sa nation ) mais dont des personnes sages font ordinairement peu de cas, & qu'elles ne punissent pas avec la dernière rigueur, non plus que Jupiter ne lance point sa foudre contre tous ceux qui parlent de lui peu respectueusement. » Mais, dit-il, on rem garde la neutralité que nous avons » gardée dans la dernière guerre com-» me une preuve certaine de notre » mauvaise volonté à votre égard, "Y a a-t-il quelque tribunal au mon-" de où l'intention, quand elle est » sans effet, soit punie comme l'action » même ? Mais je veux que vous poul-» fiez la sévérité jusqu'à cet excès, au

» moins

a Neque moribus ne-que llegibus ullius civita-rit quo id fiat , capitis tis ita comparatum effe , ur, fi quis vellet inimis

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 193 moins le châtiment ne peut tomber » avec justice que sur ceux qui ont eu » cette intention, & le grand nombre » parmi nous en est innocent. En sup-» posant même que cette neutralité » & cette inaction nous rendent tous o coupables, les fervices réels que nous » vous avons rendus dans les deux » guerres précédentes ne doivent-ils » être comptés pour rien, & ne peu-» vent-ils pas couvrir l'omission qu'on » nous impute pour la derniére ? Que » Philippe, Antiochus, & Persée pro-» noncent ici dans notre cause. Les » deux premiers suffrages seront cer-" tainement pour nous, & nous ab-» soudront : & le troisième , tout au » plus & à la rigueur, paroitra dou-" teux & incertain. Pouvez-vous, " dans cet état, porter un arrêt mor-» tel contre Rhodes : car votre sen-» tence va décider si elle subsistera » encore, ou si elle sera entiérement » détruite. Vous pouvez nous décla-» ter la guerre, mais vous ne pou-» vez pas nous la faire : car aucun des » Rhodiens ne prendra les armes con-» tre vous. Si vous persévérez dans » votre colére, nous vous demande-" rons le tems d'aller faire à Rhodes Tome IX.

194 HISTOIRS

» le raport de notre députation : & » dans le moment même tout ce qu'il » y a dans la ville d'hommes, de » femmes, & de personnes libres, » nous nous embarquerons avec tous » nos biens & tous nos effets : aban-» donnant nos dieux pénates publics & » particuliers, nous viendrons à Ro-» me: &, après avoir jetté à vos piés so tout notre or & tout notre argent, » nous nous livrerons nous-mêmes, » nous, nos femmes, & nos enfans » à votre discrétion. Nous souffrirons » ici sous vos yeux tout ce que vous » nous ordonnerez de souffrir. Si » Rhodes est condannée au pillage & » au feu , du moins le spectacle de » fon desastre nous sera épargné. Vous » pouvez, par votre fentence, nous » déclarer ennemis : mais une voix » fecrette, fortie du fond de notre » cœur, en portera une toute con-» traire ; & quelque hostilité que » vous exerciez contre nous, vous ne » trouverez en nous que des amis & » des ferviteurs.

Après ce discours, les Députés se prosternérent tous par terre, & tenant des branches d'olivier ils tendoient les mains vers les Sénateurs pour leur demander la paix. Quand

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 195 on les eut fait sortir du Sénat, on alla aux fuffrages. Tous ceux qui avoient servi dans la Macédoine en qualité de Confuls, ou de Préteurs, ou de Lieutenans, & qui avoient vu de près leur sot orgueil & leur mauvaile volonté pour les Romains, leur furent très contraires. M. Porcius Caton, ce célébre Censeur, connu par la sévérité de son caractére qui alloit souvent jusqu'à la dureté, s'adoucit ici en faveur des Rhodiens, & parla pour eux d'une manière fort vive & fort éloquente. Tite-Live ne raporte point son discours, parce qu'on le trouvoit alors dans un ouvrage de -Caton même intitulé des Origines, oil il avoit inséré ses harangues.

On a fujet de regretter la perte d'un fi précieux recueil. Aulu-Gelle nous a Listing le conferré quelques fragmens de ce discours de Caton, par lesquels il paroir qu'il emploia à peu près les mêmes raisons que l'Ambassadeur de Rhodes. J'en citerai quelques enditoits en latin au bas de la page, pour

Rhodes. J'en citeral quelques endroits en latin au bas de la page, pour aider le Lecteur à connoire & à difcerner le ftile mâle & énergique, qui étoit le caractère de l'éloquence Ro-

HISTOIR maine dans ces tems anciens, oil l'on étoit plus attentif à la force des pensées , qu'à l'élégance des mots.

Caton a commence fon discours par représenter aux Romains, qu'ils ne doivent pas, en conséquence de la victoire remportée sur le Roi de Macédoine, s'abandonner aux transports d'une joie excessive. Que la prospérité, pour l'ordinaire, inspire de l'orgueil & de l'infolence. Qu'il craint que dans la délibération présente on ne prenne une mauvaise résolution, qui attire sur Rome quelque malheur, & fasse évanouir la joie frivole à laquelle on se sera livré. » L'adversité dit--il, en domtant l'esprit , nous rappel ، » le à nous-mêmes, & nous apprend » ce qu'il convient de faire. La prof-» périté, au contraire, nous jette » comme à l'écart par la joie qu'elle

hominibus rebus fecundis atque prolixis atque prosperis animum excellere, superbiam arque fero-ciam augescere arque crescere : quod mihi nunc magnæ curæ est , quia | hæc res tam secundè processit, ne quid in confulendo adversi eveniat , tur , dum quod nostras secundas res confutet ; neve hæc læti-redeamus,

a Scio folere plerisque | tia nimis luxuriose eveniat. Adversæ res se domant, & docent quid opus sit facto : secundæ res latitia tranfverfum trudere solent à recte confulendo atque intelligendo. Quo majore opere edico fuadeoque, uti hæc res aliquor dies proferatur , dum ex tanto gaudio in potestatem nostrata

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 197 se cause, & nous fait perdre de vûe » le parti qu'une assiéte d'ame tran-» quille nous feroit apercevoir & fui-" vre. C'est pourquoi , Messieurs , je » fuis ab folument d'avis que nous dif-» férions de quelques jours la déci-» sion de cette affaire, jusqu'à ce que, » revenus de l'émotion violente de » notre joie, nous nous possédions » nous-mêmes, & puissions délibérer » plus murement... «Il ajoute qu'il croit bien que les Rhodiens auroient fouhaité que les Romains n'eussent pas vaincu Persée, mais que ce sentiment leur est commun avec tous les autres peuples : sentiment, qui ne vient point de leur haine contre les Romains. mais de l'amour de leur propre liberté, pour laquelle ils ont un juste fujet de craindre, si personne n'est en état de nous disputer l'empire, & que nous devenions maîtres absolus des peuples... » Au reste, les Rhodiens » n'ont point donné de fecours à Per-" fée. Tout a leur crime est, de l'aveu » même de leurs plus violens accu-" fateurs , d'avoir longé à nous faire

a Qui acerrime ad l'Et quis tandem est nosversus eos dicit, ita dicits hostes voluisse ficri. attinet, aquum censear l'ii,

198 HISTOIRE

» la guerre, & à se déclarer contre
» nous. Mais depuis quand la seule
» volonté, la seule intention est-elle
» devenue punissable? Y a-t-il quel» qu'un de nous qui voulût qu'on l'assujettît à cette régle? Pout moi, je
» ne voudrois pas m'y soumettre.

\*\* Les \*\* Rhodiens sont fiers, dit-on. Je

» serois bien fâché que mes enfans.

putsent justement me faire ce repro» che, Mais, enfin, que nous fait leur
» sierté; nous sied-il bien de leur sai-

Le sentiment d'un Sénateur aussignave & aussi respecté que Caron empécha qu'on ne sit la guerre contre les Rhodiens. La réponse qu'on leur rendit ne les déclaroit point ennemis, mais ne les traitoit point en alliés, & laissoit encore les choses en suspens. On leur ordonna de faire sortir les Gouverneurs qu'ils avoient dans les. villes de Lycie & de Carie. Ces provinces leur avoient été abandonnées

» re un crime d'être plus fiers que

» nous ?

eptempiam penas dare ob telfe aimt, id objedantes; aur malé factre volutife; nemo opinot: nam ego, gnod ad me attinet, nolini.

a Rhodienfes fuperbos;
def aimt, id objedantes; minimé diet vellim. Sinenemo opinot: nam ego, fané fuperbi. Quid id ad a mos attinet? I den eirafetmini, fi quis fuperbior. efkqu'am nos ?

a Magazines rabetoos i damit mos-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 190 après la défaite d'Antiochus, & leur furent maintenant otées par punition, On leur ordonna aussi d'évacuer Caune & Stratonice, Ils avoient acheté la première deux cens talens (deux cens mille écus ) des Généraux de Ptolémée, & la seconde leur avoit été donnée par Antiochus & Séleucus : ils tiroient de ces deux villes six vingts talens chaque année, ( fix vingts mille écus. ) On accorda en même tems à l'île de Délos l'exemption de péages, ee qui diminua considérablement les revenus des Rhodiens. Car, au lieu qu'auparavant ils tiroient de ces péages un million de dragmes, (cinq cens mille livres ) ils n'en tirérent plus depuis que cent cinquante mille. (Soi-& quinze mille livres. ).

La réponse du Sénat aiant dissipé à Rhodes la crainte qu'on y avoit que les Romains ne prissent les armes contre la République, sit paroître légers tous les autres maux : & c'est l'ordinaire, que l'attente de grands malheurs amortisse le sentiment de ceux qui le sont moins. Quelque durs que sussent le sont moins. Quelque durs que fussent es exécutérent promtement. Sur les champ on décerna aux Rosulta de la champ on décerna aux Rosulta Rosulta de la champ on décerna aux Rosulta Rosulta Rosulta de la champ on décerna aux Rosulta R

100 mains une couronne de la valeur de \* dix mille piéces d'or , & l'on choisit pour la présenter l'Amiral Théodote. Il eut ordre de solliciter l'alliance avec les Romains. Les Rhodiens ne l'avoient point demandée jusques-là, quoique depuis près de cent quarante ans ils eussent eu part aux plus brillantes expéditions de cette République. C'étoit un trait de leur politique. Ils ne vouloient point enchaîner leur liberté par des sermens & des Traités, afin que demeurant libres & maîtres d'eux-mêmes, ils pussent ou donner du secours aux Rois dans lebesoin, ou en tirer d'eux dans l'occafion. Dans la conjoncture présente ils. demandérent avec instance cette qualité, non pour se mettre en sureté contre d'autres puissances, car ils ne craignoient que celle des Romains, mais pour disliper par ce changement de conduite tous les soupçons fâcheux qu'on avoit conçus contre leur République. L'alliance ne leur fut point encore accordée. Ils ne l'obtinrent que l'année suivante après de longues &

<sup>\*</sup> Cela pouvoit faire la ce d'or (xpuese) à donné: fomme de fix-vingts mille francs en environ.

per success. D'ALEXAND. 201' de vives inflances. Tibérius Gracchus, qui étoit tout récemment revenu d'Afie, où il avoit été envoié en qualité de Commissaire pour en examiner l'état, leur fut d'un grand secours. Il déclara que les Rhodiens avoient ponctuellement obéi aux ordres du Sénat, & qu'ils avoient condanné à mort les partisans de Persée. Après un témoignage si favorable, on accorda aux Rhodiens l'alliance avec la République Romaine.

l'ai marqué ci-devant que les Eto- Liv. lib. 45. liens s'étoient présentés à Paul Emile ". 28-31. revétus d'habits de deuil à son-retour du voiage qu'il avoit fait en Gréce, & qu'il leur avoit donné audience à Amphipolis. Le sujet de leurs plaintes étoit que Lycisque & Tilippe. que le crédit des Romains à qui ils étoient livrés rendoit tout-puissans en Etolie, avoient environné le Sénat de soldats que leur avoit prété Bébiusqui commandoit dans la province pour les Romains ; qu'ils avoient fait mourir cinq cens cinquante des principaux de la nation, dont tout le crime étoit d'avoir paru favorables à Persée; qu'un grand nombre d'autres avoit été envoié en exil ; & que les biensdes uns & des autres avoient été abandonnés à leurs délateurs. Paul Emile écouta leurs plaintes. Toute l'enquête qu'il fit se borna à savoir, non de quel côté étoient l'injustice & la violence, mais si l'on avoit été pour Perfée ou pour les Romains. Les meurtriers furent renvoiés absous. On déclara que les morts avoient été tués justement, & les autres justement bannis. Bébius feul fut condanné, pour avoir prété son ministère à cette sanglante exécution. Mais pourquoi le condanner, si elle étoit juste? & si elle ne l'étoit pas , pourquoi renvoier absous ceux qui en étoient les principaux auteurs?

Ce jugement répandit la terreurparmi tous ceux qui avoient témoigné quelque bonne volonté pour Perfée, & augmenta extraordinairement la fierté & l'infolence des partifans de-Rome. Entre les principaux de chaque ville il y en avoit de trois fortes. Les uns étoient entièrement dévoués aux Romains, les autres s'attachoient à l'amitié des Rois: les uns & les autres faifant leur cour par de basses flateries à leurs protedeurs, se rendoient puissans dans leurs villes qu'ils

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 203 tenoient dans l'oppression. Une troisième sorte de citoiens, opposés aux deux autres, gardoient une espéce de milieu, ne prenant le parti ni des-Romains ni des Rois, mais prenant ouvertement la défense des loix & de la liberté. Ces derniers, dans le fond, étoient fort estimés & aimés chacun dans leur ville, mais ils n'avoient aucun erédit. Toutes les charges, toutes les ambassades, toutes les distinctions & les récompenses étoient pour ceux qui suivoient le parti des Romains après la défaite de Persée, & ils emploioient leur crédit à perdre sans ressource ceux qui pensoient autrement qu'eux.

Dans cette vûe, ils se rendirent en grand nombre de toutes les parties de la Gréce auprès des dix Commisfaires, nommés par le Sénat pour en régler les affaires, Ils leur firent entendre, qu'outre ceux qui s'étoient éclarés ouvertement pour Persée, il y en avoit beaucoup d'autres secretment ennemis des Romains, & qui, sous prétexte de défendre la liberté, révoltoient contr'eux tous les esprits, & que jamais ces villes ne demeure-roient tranquilles, & parfaitement foumises aux Romains, à moins,

HISTOIRE qu'après avoir abbattu le parti contraire, on n'y établît fortement l'autorité de ceux qui n'avoient à cœur que les intérêts de la république Romaine. Les dix Commissaires goûtérent parfaitement toutes ces raisons, & en firent la régle de leur conduite. Quelle justice peut-on attendre d'une pareille assemblée, où l'on est déterminé à regarder & à traiter comme criminels tous ceux qui ne font pas du parti Romain, & à combler de toutes sortes de faveurs & de graces ceux qui se déclareront leurs délateurs & leurs ennemis ? Voila où conduit l'ambition de dominer. Elle ayeugle furtous, les devoirs, & fur toutes les bienséances, & elle fait sacrifier la justice comme tout le reste, quand elle est un obstacle à nos vûes. La vertu des payens tenoit à bien peu de chose !

On le vit bien dans cette occasion. De Général Romain, à qui l'on avoit fourni les noms de tous ceux qui étoient sufpects, les sit venir de l'Etolie, de l'Acarnanie, de l'Epire, & de la Béotie, & leur ordonna de le suivre à Rome pour y plaider leur cause. On envoia aussi dans l'Assectionnissaire, pour faire des in-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 2056 formations contre ceux qui avoient favorisé Persée ou publiquement, ou en secret.

De tous les petits Etats de la Gré-An.M.38376ee nul he faisoit tant d'ombrage à la Av. J. C. 167. république Romaine, que la Ligue n. 31. des Achéens, qui s'étoit jusques-là Achéens des Achéens, qui s'étoit jusques-là Achéens des Achéen fait respecter par le nombre & la va-416. 417. leur de ses troupes, par l'habileté dé ses Généraux, & sur tout par l'union. qui régnoit entre les villes dont elle étoit composée. Les Romains, jaloux d'une puillance qui pouvoit mettre obstacle à leurs desseins ambitieux, fur tout si elle s'étoir jointe au Roi de Macédoine ou à celui de Syrie, travaillérent à l'affoiblir en y mettant : là division, & en y gagnant des créa-tures qu'ils élevoient par leur crédit à toutes les charges, & par le moien de qui ils dominoient dans toutes les assemblées de la Ligue. On a vû comme elle fut traitée dans L'affaire des Bannis de Sparte. Mais Zest dans la conjoncture dont nous parlons ici, que les Romains portérent les derniers coups à sa liberté.

Après la défaite de Persée, Callicrate, pour achever de ruiner auprès des Romains, à qui il étoit vendu. les partifans de la liberté qu'il regardoit comme ses ennemis, eut l'audace de déférer nommément aux dix Commissaires tous ceux qu'il soupçonnoit avoir eu du panchant à secourir Perfée. Ils ne crurent pas devoir se contenter d'écrire aux Achéens, comme ils avoient fait aux autres peuples, pour leur ordonner d'envoier à Rome: ceux de leurs citoiens qui étoient accufés d'avoir favorisé Persée; mais ils députérent deux d'entr'eux pour aller en personnes déclarer cet ordre à la Ligue. Deux raisons les portérent à en user ainsi. La premiére étoit la crainte que les Achéens, qui étoient fort jaloux de leur liberté & pleins de courage, ne refulassent d'obéir à de fimples lettres qui leur auroient été écrites, & que Callicrate & les autres délateurs ne courussent risque de leur vie dans l'assemblée : la seconde. parce que dans les lettres qui s'étoient rencontré parmi les papiers de Perfée, on n'avoit rien trouvé de convaincant contre les Achéens dénoncés:

Les deux Commissaires envoiés en Achaïe étoient C. Claudius & Cn. Domitius Enobarbus. L'un d'eux

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 207 plus vendu à l'injustice que l'autre, (Pausanias ne le nomme point ) se plaignit dans l'assemblée que plusieurs des plus puissans de la Ligue avoient soutenu Persée contre les Romains, & demanda qu'on les condannat comme coupables de mort, après quoi il les nommeroit. Cette proposition révolta toute l'assemblée : on se récria de toutes parts qu'il étoit inoui qu'on. eût jamais condanné des personnesavant qu'elles eussent été dénoncées, & on le pressa de désigner les coupables. Pressé ainsi de s'expliquer , il répondit, à la suggestion de Callicrate, que tous ceux qui avoient été encharge & commandé les armées , s'étoient rendus coupables de ce crime. Alors Xénon, qui avoit un grand crédit& étoit fort respecté dans la Ligue: » J'ai commandé les armées, dit-il, » & j'ai eu l'honneur d'être le Chef » de la Ligue. Je proteste que je n'ai » jamais agi en rien contre les inté-» rêts des Romains, & je suis prêt de » le prouver , soit ici dans l'assemblée » des Achéens, soit à Rome devant le » Sénat, « Le Romain faisit cette derniére parole comme favorable à ses deffeins & ordonna que tous ceux

que Callicrate avoit dénoncés, & il les nomma, seroient envoiés à Rome pour s'y justifier. Ce fut une désolation extrême dans toute l'assemblée. Jamais on n'avoit rien vû de pareil, pas même sous Philippe ni sous Alexandre fon fils. Ces Princes, quoi que tout-puissans, ne s'avisoient point de faire venir en Macédoine ceux qui leur étoient contraires, mais en laiffoient le jugement au Conseil des Amphictyons leurs Juges naturels. Les Romains n'imitérent point cette modération, mais, par une entreprise qu'on peut appeller tyrannique, ils firent enlever & conduire à Rome plus de mille citoiens des plus considérables de la Ligue Achéenne. Callicrate devint plus que jamais un objet d'horreur & d'exéctation à tous les Achéens On fuioit sa rencontre & sa présence comme d'un infame traître, & personne ne se baignoit dans les bains publics après lui, qu'on n'eneût fait vuider toute l'eau,

Polybe, le célébre historien, étoit du nombre de ces bannis. Nous avons vû que Lycortas son pere s'éroit distingué par la fermeté avec laquelle il foutint les intérêts de la Républi-

DES SUCCESS. D'ALEXAND: 209quedes Achéens pendant qu'il la gouvernoit. Il avoir pris un foin particulier de l'éducation de fon fils. Pour
ce qui regarde la politique, Polybe
eur pour maître Lycortas fon pere,
grand homme d'Etat; & pour la guerre Philopémen, un des plus habiles &
des plus intrépides Capitaines de l'antiquité. Ce fut dans ces deux écoles
qu'il prit ces favantes leçons de gouvernement & de guerre, qu'il a mifes
hil-même en pratique; & qu'il a fait
passer à la positérité dans ses Ecrits.

Dès qu'il fut arrivé à Rome, où sa réputation l'avoit précédé, son mérite le fit rechercher des plus grands hommes de la République. Il s'attachaparticuliérement aux deux fils de Paul Emile, dont l'aîné étoit passé par adoption dans la famille des Fabius, & le cadet dans celle des Scipions. Cehui-ci avoit été adopté par P. Cornélius Scipion, fils de Scipion l'Africain qui avoit vaincu Annibal. J'ai parlé avec assez d'étendue à la fin de l'histoire des Carthaginois de la liaifon intime de Polybe avec ce fecond fils de Paul Émile, qui renversa dans la suite Numance & Car-

HISTOTRE thage. Ce jeune Romain sentit de quel prix étoit un tel ami, & il sut bien profiter de ses leçons & de ses conleils. Ce fut apparemment à Rome que Polybe composa la plus grande partie de son histoire, ou du moins qu'il assembla des Mémoires pour la composer.

Quand les Achéens furent arrivés à Rome, le Sénat, sans les entendre & fans examiner leur cause, supposant fans aucun fondement & contre la notoriété publique qu'ils avoient été ouis & condannés dans l'assemblée des Achéens, les relegua en diverses bourgades de l'Italie. Polybe fut ex-

Mr. 105.

cepté de ce nombre. Les Achéens, surpris & affligés du fort de leurs compatriotes, députérent à Rome pour demander qu'il plût au Sénat d'entrer en connoissance de l'eur cause. On leur répondit qu'elle étoit finie, & que c'étoient eux-mêmes qui l'avoient jugée. Sur cette réponse, les Achéens renvoiérent les mêmes Députés à Rome, (Euréas étoit à leur tête ) pour protester encore devant les Sénateurs que jamais ces Achéens n'avoient été entendus dans le pays, & que jamais leur af-

DES SUCCESS, D'ALEXAND, 111 faire n'y avoit été jugée. Euréas donc entre dans le Sénat avec les autres Députés qui l'accompagnoient. Il déclare les ordres qu'il avoit reçus, & prie qu'on prenne enfin connoisfance de l'accufation, & qu'on ne laisse pas périr des accusés sans avoir prononcé sur le crime dont on les chargeoit. Qu'il étoit à souhaiter que le Senat examinat l'affaire par luimême, & fit connoitre les coupables: mais que, si ses grandes occupations ne lui laissoient pas ce loisir , il n'avoit qu'à renvoier la chose aux Achéens, qui en feroient justice de manière à faire sentir combien ils avoient d'aversion pour les méchans. Rien n'étoit plus équitable que cette demande, & le Sénat fut fort embarrassé comment il y répondroit. D'une part, il ne croioit pas qu'il lui convînt de juger, car l'accusation étoit sans fondement : de l'autre , renvoier les exilés sans avoir porté de jugement, c'étoit perdre sans ressource les amis qu'il avoit dans l'Achaïe. Le Sénat, pour ôter aux Grecs toute efpérance de recouvrer leurs exilés, & les rendre par là plus soumis à ses ordres, écrivit dans l'Achaïe à CalHISTOTRE
Herate, & dans les autres Etats aux
partifans des Romains, qu'il ne lut
paroifloit pas qu'il fût de leur intérêt, ou de celui de leur pays, que
les exilés retournaffent dans leur patrie. Cette réponfe conferna non feulement les exilés, mais encore tous
les peuples de la Gréce. Ge fut un
deuil univerfel. On fe perfuada qu'il
n'y avoit plus rien à espérer pour les
Achéens accusés, & que leur bannif-

Felyb. La

fement étoit fans retour.
Cependant, ils envoiérent de nouveaux Députés, qu'ils chargérent de
demander le retour des exilés, mais
en supplians & par grace, de peut
qu'en prenant leur défense ils ne parussent tant soit peuropposés attx volontés du Sénat. Il ne leur échapa
rien dans leur harangue qui ne su
très mesuré. Malgré cela le Sénat demeura inslexible, & prononça qu'il
s'en tenoit à ce qui avoit été réglé.

An.M.,1841. Les Achéens, fans se rebuter, or-Av.J.C.,160. donnérent en différens tems plusieurs 112, 1136. députations, qui n'eurent pas plus de surcès : on y démandoir en patricu-

députations, qui n'eurent pas plus de futcès : on y démandoir en particulier le retour de Polybe. Ils avoient raison de s'adresser ainsi persevéramment au Sénat en faveur de leure.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 213 compatriotes. Quand leurs instances réitérées n'auroient en d'autre effet que de mettre l'injustice des Romains dans un plus grand jour, on ne pouvoit pas les regarder comme inutiles. Mais plusieurs des Sénateurs en avoient été touchés, & avoient été d'avis de renvoier les exilés.

Les Achéens en aiant eu avis , pour Plut. in profiter de cette favorable disposition Caton. Conc. des esprits, ordonnérent une derniére députation. Il y avoit déja dix-sept ans que les Achéens avoient été bannis, & il en étoit mort un grand nombre. Il y eut de grandes contestations dans le Sénat, les uns voulant que ces bannis fussent renvoiés dans leur patrie & rétablis dans leurs biens , & les autres s'y opposant. Scipion, à la priére de Polybe, avoit sossité Caton en faveur des exilés. Ce grave Sénateur se levant pour parler à son tour : " A nous voir , dit-il , disputer " tout un jour pour favoir si quelques » pauvres vieillards de Gréce seront » plutôt enterrés par nos fosfoieurs » que par ceux de leur pays, ne croi-» roit-on pas que nous n'avons rien » à faire ? « Il ne falut que cette plaifanterie pour faire honte au Sénat de

HISTOIRE sa longue opiniâtreté, & pour le déterminer à renvoier enfin les exilés dans le Péloponnése. Polybe auroit encore souhaité qu'on les rétablit dans les honneurs & les dignités qu'ils avoient avant leur bannissement: mais, avant que de présenter sa requête au Sénat, il crut devoir preffentir Caton, qui lui dit en souriant: » Vous n'imitez pas, Polybe, la sa-» gesse d'Ulysse. Vous voulez rentrer » dans l'antre du Cyclope pour quel-» ques méchantes hardes que vous y An.M.3814. » avez laissées. « Les exilés retourné-Av.J.C.150 rent donc dans leur patrie: mais de mille qu'ils étoient venus, il n'en restoit alors qu'environ trois cens. Polybe n'usa pas de cette permission; ou, s'il s'en servit, il ne tarda pas à rejoindre Scipion, puisque trois ans après il étoit avec lui au siège de

§. I I.

Carthage.

Basses slateries de Prusias roi de Bithynie dans le Sénat. Euméne, devenu suspect aux Romains, ne peut obtenir d'entrer à Rome. Ariarathe, roi de Cappadoce, meurt: son sils, de même nom, lui succède. Mort d'Eumêne. DES SUCCESS. D'AL'EXAND. 215
Attale fon frere lui fuccéde, comme
Tuteur de fon fils qui étoit fort jeune.
Guerres entre Attale & Prufias. Celuici aiant voulu faire mourir fon fils Nicoméde, en est sué lui-même. Ambassade de trois célébres Philosphes Athèniens à Rome. Autre ambassade des
Marfeillois. Digression sur la ville de
Marfeille.

Depuis la défaite de Perfée il venoit tous les jours à Rome de nouvelles ambassades, soit pour féliciter les Romains sur cette victoire, soit pour se justifier ou s'excuser sur l'attachement qu'on avoit paru avoir pour ce Prince, soit ensin pour porter des plaintes devant le Sénat au sujet de quelques alliés. Nous avons vû jusqu'ict ce qui regarde les Rhodiens & les Achéens. Je ramasserai dans ce paragraphe ce qui concerne Euméne roi de Pergame, Prusias roi de Bithynie, & quelques autres affaires particulières.

Prufias étant venu à Rome pour An. M.; §; §. faire au Sénat & aux troupes des comPalys. Leplimens de conjouissance sur l'heuEurope de la guerre contre Persée.

Teux fuccès de la guerre contre Persée.

Les Joseph de Parielle par se se pariellé prielle par se se pariellé parielle par se se parielle parielle

y deshonora la majesté roiale par ses

HISTOIRE 276 baffes flateries. D'abord il fut au devant des Députés que le Sénat avoit envoiés pour le recevoir, & il y fut la tête rasée, & avec le bonnet, l'habit, & la chaussure des affranchis ; puis saluant les Députés : Vous voiez , leur dit-il, un de vos Affranchis, prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, & à se conformer entierement à tout se qui se pratique chez vous. A son entrée dans le Sénat, il se tint contre la porte visà-vis les Sénateurs assis, les mains abbattues: il se prosterna, & baisa le feuil. Ensuite s'adressant à l'assemblée: Je vous salue, dieux sauveurs, s'écria-til. Son discours répondit à ce prélude. Polybe dit qu'il auroit honte de le raporter. Il finit en demandant que le peuple Romain renouvellât avec lui l'alliance; & qu'il lui accordat certaines terres prifes fur Antiochus. dont les Gaulois s'étoient emparés fans que personne les leur eût données. Enfin il recommanda au Sénat fon fils Nicoméde. Tout lui fut accordé : on nomma seulement des Commissaires pour examiner l'état des terres en question. Tite-Live, dans le récit qu'il fait de cette audience, omet les basseises rampantes de Prufias .

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 217 fias, dont il prétend que les historiens Romains ne parloient point : il se contente d'indiquer à la fin une partie de ce qu'en avoit dit Polybe. Il avoit quelque raison. Car ces bassesses deshonorent du moins autant le Sénat qui les souffroit, que le Prince qui les faisoit.

A peine Prusias étoit-il sorti de Part. Tide Rome, qu'on apprit qu'Euméne étoit fur le point d'y entrer. Cette nouvelle jetta le Sénat dans l'embarras. Ce Prince, dans la guerre contre Persée. s'étoit conduit de sorte qu'on ne pouvoit le regarder ni comme ami, ni comme ennemi. On avoit contre lui de violens soupçons, non des preuves certaines. L'admettre à l'audience, c'étoit le déclarer innocent : le condanner comme coupable, c'étoit se mettre dans la nécellité de lui faire la guerre, & annoncer comme à haute voix qu'ils avoient manqué de prudence en comblant de biens & d'honneurs un Prince dont ils avoient peu connu le caractère. Pour éviter ces inconvéniens, le Sénat fit une Ordonnance, par laquelle, sous prétexte qu'il en coutoit trop à la République pour recevoir les Rois qui ve-Tome IX.

HISTOIRE 218 noient à Rome, il défendoit en Général à tous les Rois d'entrer dans cette ville ; & il fit fignifier cette Ordonnance au Roi de Pergame, qui n'eut pas de peine à en comprendre le sens. Il rerourna donc dans ses Etats.

97. 102. 104. 105. 106. 119.111.

Cet affront donna du courage à Av. J.C. 165 fes ennemis, & refroidit l'affection Polyb. Legat. de ses alliés. Prusias envoia contre lui un Ambassadeur à Rome, pour se plaindre des irruptions qu'il faisoit dans la Bithynie. Il ajoutoit que ce Prince avoit des intelligences secrettes avec Antiochus, qu'il maltraitoit tous ceux qui paroissoient favorables aux Romains, & qu'en particulier il vexoit les Gallo-Grecs ses voisins, n'observant point à leur égard les Ordonnances du Sénat. Ceux-ci avoient aussi envoié à Rome des Députés, pour y porter leurs plaintes, qu'ils réitérérent dans la suite plusieurs fois, aussi bien que Prusias. Le Sénat ne se déclara point encore. Il se contenta d'aider & de soutenir sous main les Gallo-Grecs en tout ce qu'il put; sans faire d'injustice manifeste à Euméne.

Le Roi de Pergame, à qui l'entrée

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 210 à Rome étoit interdite, y envoia Attale & Athénée ses freres, pour répondre aux accusations dont on le chargeoit. L'apologie qu'ils firent parut réfuter solidement toutes les plaintes qu'on avoit portées contre le Roi, & l'on en fut si satisfait, qu'on les renvoia en Asie comblés d'honneurs & de présens. Cependant ils n'effacérent pas entiérement les préjugés où l'on étoit contre leur frere. Le Sénat fit partir Sulpicius Gallus & Manius Sergius, avec ordre de s'informer secrettement si Antiochus & Euméne ne formoient point ensemble quelque complot contre les Romains.

Sulpicius se condustit dans cette Publ. in Emcommission d'une manière très im—crip. Valor. prudente. C'étoit un esprit vain , & Pas. 141. qui cherchoit à se faire valoir en se déclarant contre Euméne. Quand il sur arrivé en Asie, il fit savoir à toutes les villes que ceux qui auroient des plaintes à faire au sujet de ce Prince vinssent le trouver à Sardes. Et là pendant dix jours , il écouta tranquillement toutes les accusations qu'on voulut former contre Euméne : liberté qui réveilla tous les mécontens , & K h

ouvrit la porte à toutes fortes de cast lomnies!

AN.M.;840. Tib. Gracchus, que le Sénat envoia Av.J.C:644 l'année suivante en Asie pour le même sujet, fut reçu par Euméne & Antiochus d'une maniére qui lui persuada qu'il n'y avoit rien à craindre de la part de ces deux Rois : & c'est le raport qu'il en fit au Sénat. Il rendit aussi un bon témoignage à la conduite d'Ariarathe roi de Cappadoce, dont Euméne avoit épouse la seu-

Av. M.;841. Ce Prince mourut quelque tems après, Av. J. C.:651. Son fils Ariarathe, furnommé Philo-Did. Edg. pator, lui fuccéda. Il l'avoit eu d'Anpus. 851. tiochide, fille d'Antiochus le Grand;

& avoit résolu, quand il fut en âge, de lui céder son roiaume, à quoi jamais le fils n'avoit voulu consentir; c'est ce qui lui sit donner le surnom de Philopator, c'est-à-dire Amateur de son pere. Action bien louable dans un siécle, où c'étoit une chose commune d'acquerir des roiaumes par des particides!

Fig. Lt. Dès que ce jeune Roi fut monté fur le trône, il envoia des Députés à Rome pour demander le renouvellement de l'alliance que fon pere avoir eue avec les Romains; & elle lui fut

accordée avec éloge.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 221

Quelque tems après, quoiqu'Eu- An. M. 3841. mene l'aidat de toutes ses forces , Dé- Av. J.C.159. métrius roi de Syrie le détrôna, pour mettre à sa place un de ses freres ainés, qui étoit un fils supposé, il s'appelloit Holopherne. Ariarathe se refugia à Rome. L'usurpateur & Démé-gat. 116. trius y envoiérent aussi leurs Ambassadeurs. Le Sénat ordonna que les deux freres régneroient conjointement. C'étoit une politique assez ordinaire aux Romains, de partager ainsi les roiaumes entre des freres, afin de les affoiblir par ce partage, & de laisser entr'eux des semences perpétuelles de division. Attale, dans les premiéres années de son régne, le ré-

vaincu & chassé son compétiteur. Euméne fut toujours suspect aux An. M. 3841. Romains, & presque toujours en Av.J.C.159. guerre ou avec Prufias, ou avec les pag. 614. Gallo-Grecs. Enfin il mourut, après avoir régne trente-huit \* ans. Il laissa pour successeur de son roiaume son fils Attale, furnommé Philométor, encore enfant, qu'il avoit eu de Stra-

tablit entiérement sur le trône, aiant

tonice fœur d'Ariarathe ; & nomma. \* Strabon lui donne qua- mais on prétend que c'est fante-trois ans de régne : une faute. K iij

HISTOIRE pour Tuteur de son fils & Régent du roiaume son frere Attale Philadelphe, qui gouverna le roiaume pendant vingt & un an.

ws. p. 166.

Polybe fait un grand éloge d'Eu-Exempl. virt. mene. Ce Prince, dit-il, avoit le corps foible & délicat, l'ame grande & pleine des plus beaux fentimens. Il ne cédoit en rien pour beaucoup d'autres qualités aux Rois de son tems. & du côté des belles inclinations il les surpassoit tous. Le roiaume de Pergame, quand il le reçut de son pere, se réduisoit à un très petit nombre de villes qui méritoient à peine ce nom. Il le rendit si puissant, qu'il pouvoit le disputer à presque tous les plus grands roiaumes. Il ne dut rien ni au hazard, ni à la fortune : c'est toujours Polybe qui parle. Tout lui vint de sa prudence, de son assiduité au travail, de son activité. Avide d'une belle réputation, il fit plus de bien à la Gréce, & enrichit plus de particuliers, qu'aucun des Princes de fon siécle. Pour achever son portrait, il avoit si bien possédé l'art de s'attirer le respect de ses trois freres, & de les contenir par son autorité sans la leur faire sentir , que , quoiqu'ils

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 224 eussent tous un âge & des talens pour entreprendre par eux-mêmes, & qu'ils partageassent avec lui les fonctions de la souveraineté, ils ne sortirent jamais des bornes de la foumission, mais lui demeurérent toujours parfaitement unis, & par un zêle égal pour son service lui aidérent à défendre & à agrandir le roiaume. Il seroit difficile de trouver un pareil exemple d'autorité sur des freres, jointe à une union & une concorde inaltérable.

le ne devrois pas omettre ici une chose qui fait beaucoup d'honneur à la mémoire d'Euméne ; c'est d'avoir établi la fameuse bibliothéque de Pergame, ou du moins de l'avoir confidérablement augmentée : mais je me

réserve à en parler ailleurs.

La division qui avoit presque tou- Ax. M. 3848. jours subsisté entre Prusias & Eumé- Av. J. C. 176. ne, continua sous Attale qui avoit 118.129.133. fuccédé au dernier. Prusias l'aiant 135. 136. vaincu dans un combat, entra dans Av. J.C. 155. Pergame ; & outré de douleur d'avoir manqué à se saisir de sa personne, il fit tomber sa vengeance sur les statues & les temples des dieux, renversant & brulant tout ce qui se rencontroit fur sa marche. Attale envoia son fre-

HISTOIRE re Athénée à Rome pour implorer le secours du Sénat, qui fit défendre à Prusias de continuer la guerre contre. Attale, & lui envoia plusieurs ambassades à différentes reprises, dont il éluda les ordres ou par des délais, ou même par des perfidies, aiant un jour entrepris, sous prétexte d'une entrevûe, de se saisir de l'Ambassadeur Romain & d'Attale. Le complot fut découvert, & demeura sans exécution; mais le crime n'en étoit pas moins grand. Rome, dans d'autres tems, l'auroit puni par la destruction entiére du roiaume. Elle se contenta pour lors d'envoier dix Commissaires, qu'elle chargea de finir cette guerre, & d'obliger Prusias à faire satisfaction à Attale pour les dommages qu'il lui avoit causés. Cependant Attale, secouru par ses alliés, avoit assemblé de nombreuses troupes tant par terre que par mer. Tout se disposoit pour l'ouverture de la campagne, lorsqu'on apprit que les Commissaires étoient arrivés. Attale les joignit. Après quelques conférences sur l'affaire présente, ils partirent pour la Bithynie. Là ils déclarent à Prusias les ordres dont ils étoient chargés pour lui de la part

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 215 du Sénat. Ce Prince veut bien accepter une partie des conditions qui lui étoient prescrites, & refuse d'obéir à la plupart des autres, Les Commisfaires, choqués de cette résistance, rompent l'alliance & l'amitié avec lui, reprennent sur le champ la route de Pergame, & laissent Prusias dans une mortelle inquiétude. Ils conseillérent à Attale de se tenir avec son armée sur les frontières de son roiaume, sans faire le premier aucun acte d'hostilité; & quelques-uns d'eux retournérent à Rome, pour y informer le Sénat de la rébellion de Prufias. Enfin il ouvrit les yeux, & de nouveaux Commissaires envoiés de Rome l'obligérent à mettre bas les armes, & à fouscrire au Traité de paix qu'ils lui présentérent. Ce Traité portoit : Que Prusias donneroit pour le présent vingt galéres pontées à Attale; qu'il lui paieroit cinq cens talens (cinq cens mille écus ) dans l'espace de vingt ans; que les deux Rois se renfermeroient dans les bornes de leur Etat, telles qu'elles étoient avant la guerre; que Prusias, en réparation des dommages qu'il avoit causés dans les terres de quelques villes voifines qui ·K v

étoient nommées, leur restitueroit cent talens (cent mille écus.) Quand il eut accepté & signé ces conditions, Attale ramena ses troupes tant de terre que de mer dans son rolaume. Ainsi sut terminée la guerre que les différens d'Attale & de Prusias avoient allumée.

Polyb. Legat.

Le jeune Attale, fils d'Euméne, quand la paix eut été établie entre les deux Etats, fit le voiage de Rome, pour se faire connoitre au Sénat, pour demander la continuation de son amitié, & sans doute aussi pour le remercier de la protection qu'il avoit accordée à son Oncle qui régnoit en son nom. Il reçut du Sénat toutes les marques d'amitié qu'il devoit attendre, & tous les honneurs qui convenoient à son age: après quoi il repartit pour ses Etats.

Av.M., 1855. Prulias envoia aussi dans la suite son Av.J.: 1425 fils Nicoméde à Rome, & fachant durindaire qu'il y étoir fort considéré, il le chargea Portionaire de demander au Sénat qu'il lui remit 4-49-4 ce qu'il lui restot à paier de la somme

qu'il devoit à Attale, Il lui affocia Ménas dans cette ambassade. Il l'avoie chargé de faire mourir secrettement ce jeune Prince : c'étoit pour avancer les ensans qu'il avoit eus d'une seconde

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 227 femme. La grace que demandoit Prusias lui fut refusée, l'Ambassadeur d'Attale aiant montré que cette fomme n'égaloit pas à beaucoup près les torts qu'on avoit faits à son Maître. Ménas, au lieu d'exécuter l'affreuse commission dont il s'étoit chargé, découvrit le tout à Nicoméde. Ce jeune An. M. 3856. Prince étant forti de Rome pour re- Av. J. C. 148. tourner en Bithynie, crut devoir prévenir les desseins meurtriers de son pere. Soutenu du secours d'Attale, il le revolte contre lui, & entraîne dans son parti la plus grande partie du peuple, de qui Prusias s'étoit fait hair par fes violences & ses cruautés. Ce malheureux Prince, abandonné de tous ses sujets, se réfugia dans un temple, où il fut tué par des soldats qu'avoit envoié Nicoméde, & , selon quelquesuns, par Nicoméde même. Quelles horreurs de part & d'autre ! Prusias étoit surnommé le Chasseur, & avoit régné au moins trente-fix ans. C'est chez lui qu'Annibal s'étoit retiré.

Ce Roi de Birhynie, du côté du Polyt.in Escorps, n'avoit rien qui prévînt en fa 1747. P 1738 faveur; & ci li n'étoit pas mieux avantagé du côté de l'ame. Ce n'étoit par la taille qu'une moitié d'homme, & 228 HISTOIRE

qu'une femme par le cœur & le courage. Non seulement il étoit timide, mais encore mou, incapable de travail, en un mot d'un corps & d'un esprit esséminé, défaut qu'on n'aime nulle part dans les Rois, mais qu'on aimoit moins encore qu'ailleurs chez les Bithyniens. Les belles lettres, la philosophie, & toutes les autres connoissances qui en dépendent , lui étoient parfaitement étrangéres. Enfin il n'avoit nulle idée du beau ni de l'honnête. Nuit & jour il vivoit en vrai Sardanapale. Aussi ses sujets, à la première lueur d'espérance, se portérent-ils avec impétuofité à prendre parti contre lui, & à le punir de la manière dont il les avoit gouvernés.

J'ai différé de parler de deux Amballades qui arrivérent à Rome à peu

près dans le même tems.

An. M., 3849. L'une venoit de la part des Athé-Av. J. C.; 1557; niens, qui aiant été condannés par Cre, 1615. de Bentence des Sicyoniens, mais Mal. Gell. fous l'autorité du Sénat de Rome, à guinza con une amende de cinq cens talens, pour mille livres. avoir ravagé les terres de la ville d'O-

rope, envoioient demander la remise de cette amende. Les Ambassadeurs étoient trois célébres Philosophes:

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 229 Carnéade de la secte Académique, Diogéne de la secte Storque, & Critolaus Péripatéticien. Le goût de la philosophie & de l'éloquence n'avoit pas encore pénétré jusqu'à Rome : ce fut à peu près dans le tems dont nous parlons qu'il commença à s'y répandre, & la réputation de ces trois Philosophes n'y contribua pas peu. Les jeunes gens de Rome, qui avoient quelque goût pour les sciences, se firent un honneur & un plaisir de les visiter, & étoient ravis d'admiration en les entendant, sur tout à l'égard de Carnéade, dont l'éloquence vive & douce, solide & ornée en même tems, les enlevoit & les enchantoit. Par tout on disoit qu'il étoit arrivé un Grec d'un rare mérite, qui étoit au dessus de l'homme par son grand savoir; & qui calmant & adoucissant par son éloquence les passions les plus violentes, inspiroit aux jeunes gens un certain amour, qui les portoit à quitter tous les autres plaifirs & toutes leurs autres occupations pour se livrer uniquement à la philosophie. Il eut pour auditeur tout ce qu'il y avoit de personnes considérables à Rome. Ses discours, traduits en latin par

un des Sénateurs, coururent dans toute la ville. Tous les Romains voioient avec grande joie leurs enfans s'adonner à cette érudition grecque, & s'attacher à ces hommes merveilleux. Le seul Caton en parut fâché, craignant que ce goût des belles lettres n'étoufat dans les jeunes gens celui de la science militaire, & qu'ils ne préférassent la gloire de bien parler à celle de bien faire. L'exemple du second Scipion l'Africain, élevé dans ce tems-là même par les soins de Polybe dans le goût des sciences, montre combien cette prévention de Caton étoit mal fondée. Quoi qu'il en soit, il reprocha fortement aux Sénateurs de ce qu'ils retenoient si lontems ces Ambassadeurs dans la ville, & aiant fait expédier l'affaire qui les y avoit amenés, il hâta leur départ. Par le jugement du Sénat , l'amende à laquelle les Athéniens avoient été condannés fut modérée, & réduite à cent talens au lieu de cinq cens.

Palys. is

L'autre Ambassade étoit envoiée

L'autre Ambassade étoi

<sup>\*</sup> La Ligurie répondoit le maintenant la Cête de en partie à ce qu'en appel-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 231 parlons, réduits aux dernières extrémités, ils envoiérent à Rome des Ambassadeurs pour implorer le secours du Sénat. Il fut réfolu qu'on députeroit vers les Liguriens, pour les rappeller à des sentimens d'équité & de paix par la voie de la douceur & de la négociation. Ils n'en devinrent que plus fiers, & portérent l'infolence julqu'à maltraiter les Députés, & à violer dans leur personne le droit des gens. Le Sénat, informé de ce trifte événement, fit partir sur le champ le Consul Quintus Opimius avec une armée. Il mit le siège devant la ville où l'infulte avoit été faite aux Ambassadeurs Romains, la prit d'asfaut, en réduisit les habitans en esclavage, & envoia liés & garotés à Rome les principaux auteurs de l'insulte pour y être punis comme ils le méritoient. Les Liguriens furent battus plusieurs fois & taillés en piéces. Le vainqueur distribua aux Marseillois toutes les terres qu'il venoit de conquerir. Il voului que les Liguriens envoiassent à Marseille des otages, que l'on changeroit de tems en tems, pour les tenir en bride, & pour les empécher d'inquiéter encore les Mar+

gira.

232 HISTOIRE feillois comme ils avoient fait jus-

ques-là.

cap. 3.

Rome a toujours eu une extrême considération pour les Marseillois, fondée sur leur rare mérite & sur la fidélité inviolable avec laquelle ils avoient été toujours attachés au parti des Romains. Ils étoient originaires de Phocée ville de l'Ionie. Lorsque Xerxès envoia Harpagus pour l'assièger, ses habitans, plutôt que de sur le joug & de se soumettre aux barbares comme tant d'autres avoient fait, s'embarquérent eux, leurs femmes, & leurs enfans avec tous leurs effetes, & après divers événemens, cons iet de soumettre de la consideration de leurs effetes, & après divers événemens, cons iet de soumettre de la consideration de la consideration

ger, ses habitans, plutôt que de subir le joug & de le foumettre aux barbares comme tant d'autres avoient fait, s'embarquérent eux, leurs femmes, & leurs enfans avec tous leurs effets, & après divers événemens, aiant jetté dans la mer une masse de fer ardente, ils s'engagérent tous par ferment de ne point revenir à Phocée que cette malle de fer n'eût surnagé sur l'eau; & dans la suite étant abordés aux rives de la Gaule près de l'embouchure du Rhône , ils s'y établirent du consentement du Roi de cette contrée, & bâtirent une ville qui fut depuis appellée Marseille. On place cette fondation fous le régne de Tarquin l'ancien, vers la seconde année de la quarante-cinquiéme Olympiade, environ fix cens ans

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 235 avant la naissance de Jesus-Christ.

Le Roi qui les avoit reçus dans ses Justin. 1. 43. Etats avec bonté étant mort, son fils cap. 4. ne se montra pas si favorable à leur égard. La puillance naissante de leur ville lui donna de l'ombrage. On lui fit entendre que ces étrangers, qu'on avoit reçus dans le pays à titre d'hôtes & de supplians, pourroient bien un jour s'en rendre les maîtres à titre de conquête. On emploia à cet effet l'apologue de la chienne, qui demanda d'abord à sa compagne sa cabane pour huit jours seulement, afin d'y mettre bas ses petits; puis à force de priéres obtint un second terme, pour avoir le tems de les nourrir; & enfin, quand ils furent grands & forts, se rendit maitresse & propriétaire d'un lieu d'où l'on ne pouvoit plus la chaffer. Les Marseillois eurent donc d'abord une rude guerre à essuier : mais aiant remporté la victoire, ils demeurérent paisibles possesseurs du terrain qu'on leur avoit accordé, & ne s'y tinrent pas lontems enfermés.

Ils établirent dans la suite plusieurs Strab. page colonies, & bâtirent plusieurs villes. 186. Agde, Nice, Antibe, Olbie, qui étendirent fort leur domaine, & augmen-

terent leur puislance. Ils avoient des ports, des arsenaux, des flores, qui les rendoient formidables à leurs ennemis.

Inflin. ibid. Tant de nouveaux établissemens contribuérent à répandre davantage les Grecs dans les Ĝaules, & y cauférent un changement merveilleux. Les Gaulois, quittant peu à peu leur ancienne rusticité, commencérent à s'humaniser, & à prendre des mœurs plus douces. Au lieu que pour la plupart ils ne respiroient auparavant que les armes, ils s'accoutumérent à fuivre les loix d'un sage gouvernement. Ils apprirent à mettre en valeur les terres, à cultiver les vignes, à planter des oliviers. Par a tous ces moiens. il se fit un si merveilleux changement & dans les provinces, & dans les peuples qui les habitoient, qu'on eût dit, non que la Gréce étoit passée dans les Gaules, mais que les Gaules avoient été transférées dans la Gréce. Les habitans de la nouvelle ville Strab. lib. 4.

y firent des loix très sages pour la police & pour le gouvernement, qui

PAS. 179.

a Adeo magnus & ho- cia in Galliam emigrasse, minibus & rebus imposi | fed Gallia in Graciam tus est nitor, ut non Gra- | translata videretur. Jujing

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 115 étoit aristocratique, c'est-à-dire entre les mains des anciens. Six cens Sénateurs formoient le Conseil de la ville : ils exerçoient leur charge pendant toute leur vie. De ce nombre, on en choisissoit quinze pour prendre soin du courant des affaires, & trois pour préfider aux assemblées en qua-

lité de premiers Magistrats.

Le droit d'hospitalité étoit chez les valer. Mar. Marseillois en une singulière recom- lab. 2. cap. 6. mandation, & s'y exerçoit avec toute sorte d'humanité. Pour maintenir la fureté de l'afyle qu'ils donnoient aux étrangers, on ne souffroit point que personne entrât armé dans la ville. Il y avoit à la porte des gens préposés pour garder les armes de ceux qui y entroient, & pour les leur rendre à leur sortie.

On en fermoit l'entrée à tous ceux qui auroient voulu y introduire ou la paresse, ou une vie délicate & voluptueuse: & l'on avoit un soin particulier d'en écarter toute duplicité & tout menfonge.

Ils se piquoient sur tout de sobrié- Strab. pag. té, de frugalité, de modestie. Chez 1811 eux la dot la plus considérable ne passoit jamais cent piéces d'or : c'est-à-

HISTOIRE dire à peu près cent piftoles. On n'en pouvoit emploier que cinq pour les habillemens, & autant pour les bi-Lib. 2. 049.6. joux. Valére Maxime, qui vivoit sous Tibére, admire les réglemens de police qui s'observoient encore de son tems à Marseille. » Cette 2 ville , dit-» il, austère gardienne de l'ancienne » févérité des mœurs, exclud de fon » théatre les Comédiens, dont les pié-» ces roulent en grande partie fur des » amours illicites. « La raison qu'on apporte de cette maxime est encore plus belle & plus remarquable que la maxime même. » De peur , ajoute

> » portat aisément à les imiter. « Elle vouloit que la cérémonie des funérailles se fit sans ces pleurs & ces lamentations indécentes qui ont coutume de l'accompagner, & qu'elle se terminât le jour même par un facrifice domestique, & par un repas entre les parens & les amis. » Carben-

» l'Auteur, qu'en se familiarisant avec » ces sortes de spectacles, on ne se

a Eadem civitas feve- continent actus , ne ta-ritatis cuftos acertima lia spectandi consuetudo est : nullum aditum in scenam mimis dando fcenam mimis dando, quorum argumenta ma-

etiam imitandi licentiam fumat.

b Etenim quid attinet, jore ex parte stuprorum aut humano dolori indul-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 237 in convient-il de s'abandonner fans » bornes à une douleur humaine, ou de » favoir mauvais gré à la Divinité de » ce qu'il ne lui a pas plu de parta-» ger son immortalité avec nous?

Tacite dit un mot de la ville de Marseille, qui en est un grand éloge: c'est dans la vie de Julius Agricola son beau-pere. Après a avoir parlé de l'excellente éducation qu'il reçut par les soins & la tendre affection de lulia Procilla sa mere, Dame d'une rare vertu, qui lui fit emploier les premiéres années de sa jeunesse dans l'étude des arts & des sciences qui convenoient à sa naissance & à son âge, il ajoute : » Ce qui lui épargna les dan-"gers qui entraînent ordinairement » les jeunes gens dans le desordre, » fut, outre fon bon naturel, le bon-» heur d'avoir pour école dès son en-» fance la ville de Marseille, qui, » par un heureux mélange, joint à la » politesse des Grecs la simplicité & » la retenue des provinces. Arcebat

gri, aut divino Numini invidiam fieri , quòd im-morqlitatem (uam no-bifeum partiri noluerit? a Mater Julia Procilla fuit, rarz esflitatis, In ) Agrical. cap. 4.

HISTOI 238

eum ab illecebris peccantium, prater ipsius bonam integramque naturam, quòd statim parvulus sedem ac magistram studiorum Massiliam habuerit , locum Graca comitate & provinciali parsimonia mistum ac be-

On voit par ce que je viens de raporter, que Marseille étoit devenue

ne compositum.

une Ecole célébre de politesse, de sagesse, de vertu; & en même tems de tous les arts & de toutes les sciences. On y professoit publiquement l'éloquence, la philosophie, la médecine, les mathématiques, la jurisprudence, la théologie fabuleuse, & toute sorte de litérature. C'est du sein de cette Hiffor. Grec. ville qu'est sorti le plus ancien des favans de l'Occident, je veux dire Pythéas, très habile Géographe & Astronome, qui vivoit du tems de Ptolémée Philadelphe, ou même d'Alexandre le Grand.

> Elle continua toujours de cultiver les arts & les sciences avec la même ardeur & le même succès. Strabon raporte que de son tems (il vivoit fous Auguste ) la jeune Noblesse de Rome alloit se former à Marseille, à qui il donnoit la préférence même fur la ville d'Athénes ; c'est beaucoup

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 239 dire ; & nous avons déja vû qu'elle étoit encore en possession de ce privilége du tems de Tacite l'histo-

rien.

Les Marseillois ne se distinguérent pas moins par la sagesse de leur gouvernement, que par leur habileté & leur goût pour l'étude. Cicéron, dans une de ses harangues, reléve extrêmement la manière dont ils conduifoient leur !République. » On a peut » assurer, dit-il, que non seulement » dans la Gréce, mais même parmi " toutes les autres nations, rien n'est » comparable à la sage police établie » à Marseille. Cette ville, si fort éloi-» gnée du pays, des mœurs, & du » langage de tous les autres Grecs; » placée dans les Gaules au milieu ª de peuples barbares qui l'environ-» nent de toutes parts ; est conduite si » prudemment par les conseils de ses » Anciens, qu'il est plus aisé de louer

a Cujus ego civitatis | que diviñ, chm in ultidiciplinam aque graviumen, non folim Grzcita; fed haud feio an
fluctious alluarur, ficopcuedis gencius; anteposendam jute dicam :
natur, ut onnes eju ingrat tam procal d Grzsoum onnium regionipolitar, quitar zundart
south onnium regionipolitar, pre z'kucer, a. 63.--

HISTOIRE » la sagesse de son gouvernement; » que de l'imiter.

Îls avoient posé pour régle fondamentale de leur politique, dont ils ne se départirent jamais, de se tenir attachés inviolablement aux Romains; aux mœurs desquels leur caractére étoit bien plus conforme qu'à celles des barbares qui les environnoient. D'ailleurs le voisinage des Liguriens, dont ils étoient également ennemis, devoit contribuer à les unir par l'intérêt commun, cette union les mettant en état de faire une utile diversion de part & d'autre en deça & en dela des Alpes. Ils rendirent donc aux Romains de grands services dans tous les tems, & ils en reçurent aussi en plusieurs occasions des sécours confiderables.

MP. 10

Justin raporte un fait qui seroit bien honorable pour les Marseillois, s'il étoit bien constant. Aiant appris que les Gaulois avoient pris & brulé Rome, ils pleurérent ce desastre de leurs alliés comme s'il étoit arrivé à leur propre ville. Ils ne s'entinrent pas à de ftériles larmes. De l'or & de l'argent tant public que particulier qui le trouva chez eux, ils formérent la fomme

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 241 somme à laquelle les Gaulois avoient taxé les vaincus pour leur faire acheter la paix , & l'envoiérent à Rome. Les Romains, infiniment sensibles à une si noble générosité, accordérent à Marseille le privilége d'immunité, & le droit de l'éance aux spectacles entre les Sénateurs. Ce qui est bien cer- Liv. lib. 12. tain, c'est que pendant la guerre con-lib. 26. 11.19. tre Annibal Marseille aida les Ro-lib.27. 11. 16. mains par toutes fortes de bons offices, sans que les mauvais succès qu'ils essuiérent dans les premières années de la guerre, & qui leur enlevérent presque tous leurs alliés, fussent capables d'ébranler le moins du monde leur fidélité.

Dans la guerre civile entre César & Pompée, cette ville garda une conduite qui marque bien la sagesse de son gouvernement. César, à qui elle avoit fermé ses portes, fit venir le Civ. lib. 1. dans son camp les quinze Sénateurs qui avoient en main l'autorité, & leur représenta qu'il étoit fâcheux que la guerre commençat par l'attaque de leur ville ; qu'ils devoient plutôt se rendre à l'autorité de toute l'Italie, que de se livrer aveuglément aux defirs d'un seul homme ; & il ajouta tous Tome IX.

Caf. de bel-

HISTOIRE les motifs les plus capables de les toucher. Après avoir fait leur raport au Sénat, ils revinrent dans le camp. & rendirent cette réponse à César : Qu'ils a savoient que le peuple Romain étoit divifé en deux partis : qu'il ne leur appartenoit point de décider de quel côté étoit le bon droit : que les deux Chefs de ces parris étoient également les protecteurs de leur ville : que tous deux en étoient les amis & les bienfaiteurs. Que par cette raifon, obligés de leur témoigner à tous deux également leur reconnoissance, il étoit de leur devoir de ne point aider l'un au préjudice de l'autre, &

de ne le point recevoir dans leur ville ni dans leur port. Ils fouffrirent un long siège, où ils firent paroitre tout le courage possible : mais enfin l'extrême nécessité où ils se trouvérent réduits manquant de tout , les obligea de se rendre. Quelque irrité que fût César d'une résistance si opiniatre, il ne put refuser à l'ancienne

> neque fuarum efle virium diference utra pars ju-Riorem habeat causam ; principes verò elle earum partium Ca. Pompeium | bus recipere.

a Intelligere fe divisum | & C. Cafarem patronos esse populum in partes civitatis..., Paribus co-duas : neque sui judicii, rum benesiciis parem se quoque voluntatem tris buere debere, & neutrum corum contra alterum juvare, aut urbe aus portuDES SUCCESS. D'ALEXAND. 243 téputation de la ville de la fauver du pillage, & de conserver ses citoiens.

Je croirois avoir dérobé quelque chose à la gloire de la Nation, & à celle d'une Ville qui tient un des premiers rangs dans le Roiaume, si je n'avois ramasse le Roiaume, si je n'avois ramasse avantageux que l'Antiquité lui rend. J'espère que les Lecheurs me pardonneront cette digression, qui d'ailleurs entre dans mon plan. & fait partie de l'histoire grecque.

Les affaires de la Gréce, de la Bithynie, de Pergame, & quelques aures, que j'ai cru devoir traiter de fuite & lans interruption, m'ont fair suffendre celles de la Macédoine, de la Syrie, & de l'Egypte. Il est tems d'y revenir. Je commencerai par la Macé-

doine.

## 5. III.

Andrifens, qui se disoit sils de Persee; se rend maître de la Macédoine, & s'y fait proclamer Roi. Le Préteur Juventius l'attaque, & est tué dans le combat avoc une partie de son armée. Métellus, qui lui succèda, répare cette perte. L'Usurpateur est vaincu, pris, & envoié à Rome. Un second & Lij

## 244 HIGTOIRE un troisséme Usurpateurs sont pareille: ment vaineus,

QUINZE ou seize ans après la An. M. 38 52. Av. J. C. 152: défaite & la mort de Persée, un cerwill 48-50. tain Andriscus d'Adramytte, ville de Zonar. ex la Troade dans l'Asie Mineure, hom-Patercul. me de la plus basse naissance, se don-Lib. 1. cap. 11. nant pour un fils de Persée, prit le nom de Philippe, & entra en Macé-doine, dans l'espérance de s'y faire 64P. 14. reconnoitre pour roi par les habitans du pays. Il avoit composé sur sa naisfance une fable, qu'il debitoit par tout où il passoit, prétendant qu'il étoit né d'une concubine de Perlée. & que ce Prince l'avoit fait élever secrettement à Adramytte, afin qu'en cas de malheur dans la guerre qu'il faisoit contre les Romains, il restat quelque rejetton de la race roiale. Qu'après la mort de Persée, il avoit été nourri & élevé à Adramytte, jus qu'à l'âge de douze ans ; & que celui qui passoit pour son pere se voiant prêt de mourir, avoit révélé le secret à sa femme, lui avoit confié un Ecrit signé de la main de Persée qui attestoit tout ce qui vient d'être dit, & qu'elle devoit remettre entre les mains

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 145 de lui Philippe lorsqu'il seroit en âge de se sentir. Il ajoutoit, que son mari l'aiant conjurée de tenir la chose abfolument cachée jusques-là, elle avoit été très fidéle à garder le secret, & lui avoit remis cet Ecrit important dans le tems marqué, en le pressant de fortir du pays avant que ce bruit fût parvenu aux oreilles d'Euméne ennemi déclaré de Persée, de peut qu'il ne le fit mourir. Il avoit espéré qu'on le croiroit sur sa parole, & qu'il fe feroit dans la Macédoine un grand mouvement en sa faveur. Quand il vit que tout y demeuroit tranquille, il se retira en Syrie chez Démétrius Soter, dont la fœur avoir épousé Persée. Ce Prince, qui connut bien tout d'un coup la fourbe, le fit arréter, & l'envoia à Rome.

Comme il ne produifoit aucune preuve de sa prétendue noblesse, &c qu'il n'avoit rien dans l'extérieur ni dans les manières qui ressenti le Prince, on n'en sit pas grand, cas à Rome, & il y fut traité aveç beaucoup de mépris, sans qu'on se mit en peine de le garder exactement, & de le tenir resservé de fort près. Il pro-

le tenir resserré de fort près. Il pro-An.M. 8775. sta de la négligence de ses gardes Av. J.C. 1499. & s'échapa de Rome. Aiant trouvé le moien de lever une affez groffe armée chez les Thraces, qui entrérent dans ses vûes pour se délivrer ensuite par son moien du joug des Romains, il se rendit maître de la Macédoine soit de gré, soit de force, & prit les marques de la dignité roiale. Non content de cette première eonquête qui lui avoit peu couté, il attaqua la Thessalie, & en soumit une partie à

fes loix.

La chose, pour lors, commença à paroitre plus sérieuse aux Romains. Ils nommérent Scipion Nasica pour aller appaiser ce tumulte dans sa naisfance, le jugeant très-propre pour cette commission. En effet il avoit l'art de manier les esprits, & de les amener à son point par la persuasion; & si l'on se trouvoit obligé de décider cette affaire par les armes , il étoit très capable de former un projet avec fagesse, & de l'exécuter avec courage. Dès qu'il fut arrivé en Gréce . & qu'il eut été exactement instruit de l'état des affaires dans la Macédoine & dans la Thesfalie, il en donna avis au Sénat, & sans perdre de tems, il parcourut les villes des alliés afin de DES SUCCESS. D'ALEXAND. 147. lever promtement des troupes pour la défense de la Thessalie. Les Achéens, qui étoient encore pour lors les plus puissans de la Gréce, surent ceux qui uien fournirent le plus grandnombre, oubliant leurs mécontentemens passés. Il enleva bientôt au faux Philippe toutes les villes qu'il avoit prises dans la Thessalie, en chassa ses garnisons, & le repoussalie lui-même dans la Macédoine.

Cependant à Rome on vit bien An. M. 3816. fur les lettres de Scipion , que la Ma- Av. J.C. 148 cédoine avoit besoin d'un promt secours. Le Préteur P. Juventius Thalna eut ordre d'y passer au plutôt avec une armée. Il s'y rendit sans perdre de tems. Mais ne regardant Andrifcus que comme un roi de théatre, il ne crut pas devoir prendre de grandes précautions contre lui, & il s'engagea témérairement dans un combat, où il perdit la vie avec une partie de son armée : le reste ne se sauva qu'à la faveur de la nuit. Le Vainqueur, enorgueilli par cet heureux fuccès, & croiant son autorité suffifamment établie, s'abandonna à tous fes mauvais panchans sans mesure & fans retenue, comme si c'étoit être Liii

248 HISTOIRE

d'autre loi ni d'autre régle que sa
passion. Il étoit avare, sier, cruel. On
ne voioit par tout que violences, que
conssistant de la terreur que la défaite
des Romains avoit jettée dans les esprits, il recouvra bientôt tout ce qu'il
avoit perdu en Theslaite. Une ambasside que les Carthaginois qui
étoient actuellement en guerre contre les Romains, lui envoiérent avec
promesse d'un promt secours, lui ensa extrêmement le courage.

Q. Cécilius Métellus, nommé récemment Préteur, avoit pris la place de Juventius. Andriscus avoit résolu d'aller à sa rencontre : mais il ne crut pas devoir s'éloigner beaucoup de la mer, & il s'arréta à Pydna, où il fortifia son camp. Le Préteur Romain l'y suivit bientôt. Les deux armées étoient en présence. Il se donnoit tous les jours des elearmouches. Andriscus remporta un avantage affez corrfidérable dans un petit combat de cavalerie. Le succès aveugle ordinairement ceux qui ont peu d'expérience, & leur devient funeste. Andriseus se croiant supérieur aux Romains.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 249 fit un gros détachement pour défendre ses conquêtes en Thesfalie. Ce fut une faute groffière, & Métellus qui étoit attentif à tout, ne manqua pas d'en profiter. L'armée restée en Macédoine fut battue, & Andriscus obligé de prendre la fuite. Il s'étoit retiré chez les Thraces, d'où il revint bientôt avec une nouvelle armée. It eut la témérité de hazarder une seconde bataille, qui fut encore moins heureuse pour lui que la premiére. Il y eut dans ces deux combats plus de vingt cinq mille hommes de tués. Il ne manquoit à la gloire du Romain que de se saisir d'Andriscus, qui s'êtoit réfugié chez un petit roi de Thrace, à la bonne foi duquel il s'étoit abandonné. Mais les Thraces ne se piquoient pas trop de bonne foi, & la faisoient céder à leurs intérêts. Celui-ci remit fon hôte & fon suppliant entre les mains de Métellus, pour ne point s'attirer la colère & les armes des Romains : il fut envoié à Rome.

Un autre avanturier; qui se disoit aussi fils de Persée, & qui se faisoit nommer Alexandre yeur le même sort que le premier, si ce n'est que Métellus ne put l'arréter: il s'étoir retiré dans la Dardanie, où il se tint caché.

Ce fut pour lors que la Macédoine fut entiérement foumise aux Romains, & réduite en province.

Un troisième usurpateur, quelques années après, parur encore sur les rangs, & se donna pour sils de Persée fous le nom de Philippe. Sa prétendue roiauté sur de peu de duréer. Il sur vaincu & tué en Macédoine par Trémellius, surnommé depuis Scropha.

## 5. IV.

Troubles dans l'Achaie: elle déclare la guerre aux. Lacédémoniens: Métellus: envoie des Députés à Cormibe, pour appaifer les troubles: ils font maltraitis. Thébes & Chalcis fe joignem aux. Achéens, Métellus; après les aveir exhortés inutilement à la paix, leur livre un combat, & les défait. Le Conful Mummius lui succède, & après le gain d'une bataille, prend Corimbe, y met le feu. & la déruit de fond en comble. La Gréce est réduite en province Romaine. Diverses actions & mort de Polybe. Triomphes de Métellus & de Métellus &

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 25 P

METELLUS, après avoir pacifié la An. M.3817. Macédoine, y demeura encore quel-Av.J.C.147que tems. Il s'étoit élevé dans la Li-Athaic, paggue des Achéens de violens troubles , 421-428. Leexcités par la témérité & l'avarice de 541.143-144ceux qui y occupoient les premières cerpt. de virt. places. Ce n'étoient plus la raison, la & vit. pasprudence, l'équité qui formoient les Jufin. lib. résolutions des assemblées , mais l'in-34-cap. 1. térêt & la passion des Magistrats, & cap. 16. le caprice aveugle d'une multitude intraitable. La Ligue Achéenne & Sparte avoient envoié des Ambassadeurs à Rome sur une affaire qui les partageoit. Damocrite cependant ( c'étoit le premier Magistrat des Achéens ) avoit fait déclarer la guerre à Sparte. Métellus le fit prier de surfeoir les hostilités, & d'attendre l'arrivée des Commissaires que Rome avoit nommés pour terminer leurs querelles. Il n'en fit rien, non plus que Diæus qui lui avoit succédé. L'un & l'autre entrérent à main armée dans la Laconie, & la ravagérent.

Les Commissaires étant arrivés , Passemblée fut convoquée à Corintie. (Oreste étoir à la tête de la Commission.) Le Sénat leur avoit donnéordre d'affoiblir le corps de la Ligue; 252 HISTOIRE & pour cela d'en séparer le plus devilles qu'ils pourroient. Oreste notifia à l'assemblée le Décret du Sénat; qui tiroit de la Ligue Sparte, Corinthe, Argos, Héraclée près du mont Oeta, & Orchoméne d'Arcadie, fous. prétexte que ces villes n'avoient point fait d'abord partie du corps des Achéens. Quand les Députés, fortisde l'assemblée, eurent rendu compte de ce Décret à la multitude, elle entra en fureur, se jetta sur tous les Lacédémoniens qui se rencontrérent à Corinthe, arracha de la maison des Commissaires ceux qui s'y étoient réfugiés, & les auroit eux-mêmes. maltraités, s'ils ne s'étoient dérobés; à sa violence par la fuite.

Oreste & ses Collégues, de retour à Rome, exposérent ce qui leur étoit arrivé. Le Sénat en fut très indigné, & députa sur le champ Julius dans l'Achaïe avec quelques autres Commissaires: mais il les chargea de se plaindre modérément, & d'exhorter simplement les Achéens à ne pas préter l'oreille à de mauvais conseils, de peur que par imprudence ils n'encour russent la difgrace des Romains; malseur qu'ils pouvoient éviter en pu-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 253; nissant eux-mêmes ceux qui les y avoient exposés. Carthage n'étoit pas encore prise, & l'on avoit intérêt de ménager des alliés aussi puissans que les Achéens. Les Commissaires trouvérent en chemin un Député que les féditieux envoioient à Rome : ils le ramenérent avec eux à Egium, où la Diéte de la nation avoit été convoquée. Ils y parlérent avec beaucoup de modération & de douceur. Dans leur discours ils n'insérérent pas un mot du mauvais traitement fait aux Commissaires, ou ils l'excuserent mieux que les Achéens eux-mêmes. n'auroient fait. Ils ne firent point mention non plus des villes qu'on vouloit soustraire à la Ligue. Îls se bornérent à exhorter le Conseil à ne pas aggraver leur premiére faute, à ne pas irriter davantage les Romains, & à laisser Lacédémone en paix. Des remontrances si modérées furent extrêmement agréables à tout ce qu'il y avoit de gens sensés. Mais Diæus, Critolaus, & ceux de leur faction, tous choisis dans chaque ville entre ce qu'il y avoit de gens les plus scélérats, les plus impies, & les plus pernicieux , fouffloient dans les ef-

HISTOTRE prits le feu de la discorde, faisant entendre que la douceur des Romains ne venoit que du mauvais état de leurs affaires en Afrique où ils avoient eu du dessous en plusieurs rencontres, & de la crainte qu'ils avoient que la Ligue Achéenne ne se déclarat contre eux.

Cependant on prit avec les Commissaires des manières assez polies. On leur dit qu'on envoieroit Théaridas à Rome, qu'ils n'avoient qu'à se renville sinée dre à Tégée, qu'à traiter la avec les fin les bords Lacédémoniens, & les disposer à la

paix. Ils s'y rendirent en effet, & amenérent ceux de Lacédémone à s'accommoder avec les Achéens, & à suspendre toute hostilité, jusqu'à ce que de nouveaux Commissaires vinsfent de Rome pour pacifier tous leurs différens. Mais la cabale de Critolaus fit en sorte que personne, excepté ce Magistrat, ne se rendît au Congrès. Pour lui, il y arriva lorsqu'on. ne l'attendoit presque plus. On conféra avec les Lacédémoniens, mais-Critolaus ne voulut se relacher sur rien. Il dit qu'il ne lui étoit pas permis de rien décider fans l'aveu de la nation, & qu'il raporteroit l'affaire DES SUCCESS. D'ALEXAND. 2556 dans la Diéte générale, qui ne pourroir être convoquée que dans fix mois. Cette mauvaife rule «ou plutôt cette mauvaife foi choqua vivement: Julius. Après avoir congédié les Lacédémoniens "il partit pour Rome, où il dépeignit Critolaüs comme unhomme extravagant & furieux.

Les Commissaires ne furent pas plutôt fortis du Péloponnése, que Critolaus courut de ville en ville pendant tout l'hiver, & convoqua des assemblées sous prétexte de faire connoitre ce qui avoit été dit aux Lacédémoniens dans les conférences tenues à Tégée, mais dans le fond pour invectiver contre les Romains, & pour donner un tour odieux à tout ce qu'ils disoient, afin d'inspirer contr'eux la haine & l'aversion dont il étoit animé lui-même : & il n'y réussit que trop. Il défendit de plus aux Juges de poursuivre aucun Achéen & de l'emprisonner pour dettes jusqu'à la conclusion de l'affaire commencée entre la Diéte & Lacédémone. Par là il persuada tout ce qu'il voulut, & disposa la multitude à recevoir tous les ordres qu'il voudroit lui donner. Incapable de faire des réflexions sur 256 HISTOLRE l'avenir, elle se laissa prendre aux amorces du premier avantage qu'il lui proposa.

Métellus aiant appris en Macédoine les troubles dont le Péloponnése étoit agité, y députa quatre Romains d'une naissance distinguée, qui arrivérent à Corinthe dans le tems que le Conseil y étoit assemblé. Ils y parlérent avec beaucoup de modération, exhortant les Achéens à ne pas s'attirer par une légéreté imprudente &. téméraire la colére des Romains. Ils furent moqués, & chasses ignominieusement de l'assemblée. Il s'assembla une troupe innombrable d'ouvriers & d'artifans autour d'eux pour les infulter. Toutes les villes d'Achaïe. étoient alors comme en délire : mais Corinthe l'emportoit sur toutes les autres, & étoit sivrée à une espéce defureur. On leur avoit persuadé que Rome vouloit les affervir toutes, & détruire absolument la Ligue Achéenne.

Critolaüs voiant avec complaisance que tout réuffisse à son gré, harangue la multitude, l'irrite contre œux des Magistrats qui n'entroient pas dans ses vûes, s'emporte contre-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 257 les Ambassadeurs mêmes, souleve les esprits contre Rome, & fait entendre que ce n'est point sans avoir pris de bonnes mesures qu'il avoit entrepris de faire tête aux Romains ; qu'il avoit des Rois dans son parti, & que des Républiques aussi étoient prêtes de s'y joindre. Par ces discours séditieux il vint à bout de faire déclarer la guerre aux Lacédémoniens, & par contrecoup aux Romains. Alors les Ambassadeurs se séparérent. Un d'eux se rendit à Lacédémone pour observer de là les démarches de l'ennemi. Un autre partit pour Naupacte; & deux restérent à Athénes, jusqu'à ce que Métellus y fût arrivé.

Le Magistrat des Béoriens, il s'appelloit Pythéas, aussi téméraire & aussi violent que Critolaits, entra dans les vûes, & engagea les Béotiens à joindre leurs armes à celles des Achéens: ils étoient mécontens d'un jugement que Rome avoit rendu contreux. La ville de Chalcis se laissa aussi entraîner dans leur parti. Les Achéens, avec de si foibles secours, se crurent en état de soutenir tout le poids de la puissance, Romaine, tant.

258 HISTOFRE

Les Romains avoient choisi pour An. M. 1818. Av. J.C. 146. l'un des Consuls Mummius, & l'avoient chargé de la guerre d'Achaïe; Métellus, pour lui enlever la gloire d'avoir terminé cette guerre, envoia de nouveaux Amballadeurs aux Achéens, & leur fit promettre que le peuple Romain oublieroit tout le passe, & leur pardonneroit leurs fautes, s'ils rentroient dans leur devoir, & s'ils consentoient que certaines villes, qu'on avoit désignées auparavant, fussent démembrées de la Ligue. Cette proposition sut rejettée avec hauteur. Alors Métellus fit avancer ses troupes contre les rebelles. Il , les atteignit près de Scarphée ville de la Locride, & remporta fur eux une victoire confidérable, où il fit plus de mille prisonniers. Critolaus disparut dans la bataille, sans qu'on sût ce qu'il étoit devenu. On croit qu'en fuiant il tomba dans des marais, où il fut noié. Diæus prit le commandement à sa place, accorda la liberté aux esclaves, & arma tout ce qui se trouva d'hommes, chez les Achéens & les Arcadiens, capables de porter les armes. Ce corps de troupes montoit à quatorze mille fantassins, &c

DIS SUCCISS. D'ALEXAND. 159
fix cens chevaux. Il ordonna encore
à chaque ville d'autres levées. Les villes épuifes étoient dans la derniére
défolation. Plusieurs particuliers, réduits au desépoir, se donnoient la
mort: d'autres abandonnoient une
patrie malheureuse, où ils voioient,
pour eux une perte assurée. Malgré
rextrémité de ces maux, ils ne songeoient point à prendre l'unique parti
qui pouvoit les en délivrer. Ils dégétoient la témérité de leurs Chefs,
& cependant la suivoient.

Métellus, après le combat dont il a été parlé, rencontra mille Arcadiens dans la Béotie près de Cheronée, qui cherchoient à retourner dans leur pays : ils furent tous passés au fil de l'épée. De là il marcha avec son armée victorieuse vers Thébes , qu'il trouva presque entiérement déserte. Touché du trifte état de cette ville, il défendit qu'on touchât aux temples ou aux maifons, & qu'on tuât ou qu'on fit prisonniers aucuns des habitans qu'on trouveroit dans la ville ou dans la campagne. Il excepta de ce nombre Pytheas, l'auteur de tous. leurs maux, qui lui fut amené, & mis. à mort. De Thébes, après avoir pris-

HISTOIRE 260 Mégare, dont la garnison s'étoit retirée à son approche, il sit marcher ses troupes vers Corinthe, où Diaus s'étoit enfermé. Il y envoia trois des principaux de la Ligue qui s'étoient refugiés vers lui , pour exhorter les Achéens à revenir à eux, & à accepter les conditions de paix qu'on leur offroit. Métellus souhaitoit passionnément de terminer l'affaire avant l'arrivée de Mummius. Les habitans de leur côté desiroient avec ardeur de voir finir leurs maux : mais ils n'éroient pas les maîtres, & la faction de Diæus disposoit de tout. Les Députés furent jettés en prison, & auroient été mis à mort, si Diæus n'eût vû la multitude extrêmement irritée du supplice qu'il avoit fait souffrir à Soficrate, qui parloit de se rendre aux Romains. Ainfi les prisonniers furent renvoiés.

Les choses étoient en cet état, lofque Mummius arriva. Il avoit hâté la marche dans la crainte de trouver tout pacifié à son arrivée, & qu'un autre que lui n'eût la gloire d'avoir terminé cette guerre. Métellus lui laissa le commandement, & retourna en Macédoine. Quand Mummius eux

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 261 tassemblé toutes ses troupes, il s'approchade la ville, & dressa són camp. Un corps de garde avancé se tenant négligemment dans son poste les assiégés firent une sortie , l'attaquérent vivement, en tuérent plusieurs, & poursuivirent le reste jusques près du camp. Ce petit avantage enfla le courage des Achéens, & par là leur devint funeste. Diæus offrit la bataille au Conful. Celui-ci, pour augmenter sa témérité, retient ses troupes dans le camp, comme si la crainte l'arrétoit. La joie & l'audace des Achéens s'accrurent à un point qui ne peut s'exprimer. Ils s'avancent fiérement avec toutes leurs troupes, aiant placé leurs femmes & leurs enfans sur des hauteurs voisines pour être témoins du combat, & se faisant suivre d'un grand nombre de chariots destinés à porter le butin qu'on feroit sur les ennemis, tant ils comptoient sur une victoire assurée.

Jamais confiance ne fut plus téméraire, ni plus mal fondée. Les factieux avoient écarté du fervice & des Confiels tout ce qu'il y avoit de gens capables de commander les troupes & de conduire les affaires, & leur en

HISTOIRE avoient substitué d'autres sans talens & sans habileté, afin d'être plus maîtres du gouvernement, & de dominer sans résistance. Les Chefs, sans connoissance de l'art militaire, sans courage, sans expérience, n'avoient pour tout mérite qu'une fureur aveugle & phrénétique. C'étoit déja la derniére des folies de hazarder fans nécessité une bataille qui devoit décider de leur fort, au lieu de songer à se défendre lontems & bravement dans une place aussi forte qu'étoit Corinthe, & à obtenir de bonnes conditions par une vigoureuse résistance. Le combat se donna près de \* Leucopétra, & du défilé de l'Isthme. Le Consul avoit placé une partie de sa cavalerie dans une embuscade, d'où elle sortit à propos pour attaquer en flanc celle des Achéens, qui, furprise par une attaque imprévûe, plia dans le moment. L'infanterie fit un peu plus de réfistance : mais comme elle n'étoit plus ni couverte ni soutenue par la cavalerie, elle fut bientôt rompue, & mise en fuite. Si Diæus s'étoit retiré dans la place, il auroit pu y tenir encore du tems, & obtenir une

capitulation honorable de Mummius,

pes success. D'ALEXAND. 16; qui ne cherchoit qu'à terminer cette guerre. Mais livré au descipoir, il couru à toute bride vers Mégalopolis sa patrie, & étant entré dans sa maison, il y mit le seu, tua sa femme pour l'empécher de tomber entre les mains des ennemis, avala du poi-fon, & mit ainsi lui-même à sa vie une sin digne de tous les crimes qu'il une sin digne de tous les crimes qu'il

avoit commis. Après la déroute, les habitans perdirent l'espérance de se défendre, Comme ils se trouvoient sans conseil. fans Chefs, fans courage, fans defsein, personne ne songea à rallier les débris de la défaite pour faire encore quelque résistance, & pour obliger le vainqueur à leur accorder quelque condition supportable. Ainfi tous ceux des Achéens qui s'étoient retirés à Corinthe, & la plupart des citoiens, en sortirent la nuit suivante, & se sauvérent où ils purent. Le Consul étant entré dans la ville , l'abandonna au pillage. On fit main basse sur tout ce qui étoit resté d'hommes : les femmes & les enfans furent vendus : après avoir placé à l'écart les statues, les tableaux, & les meubles les plus précieux, pour les envoier à Rome, HISTOIRE

on mit le feu à toutes les maisons, &. la ville entiére ne fut plus qu'un incendie général qui dura plusieurs jours. C'est depuis ce tems-la que devint plus fameux que jamais l'airain de Corinthe, qui l'étoit déja auparavant. On pretend que l'or , l'argent, & l'airain, fondus ensemble dans cet incendie, formérent un métal nouveau & précieux. Ensuite on abbattit les murailles, & on les détruisit jusques dans les fondemens. Tout cela s'exécutoit par ordre du Sénat, pour punir l'insolence des Corinthiens, qui avoient violé le droit des gens en maltraitant les Ambassadeurs que Rome leur avoit envoiés.

Ainsi périt Corinthe, la même année que Carthage fut prise & détruite par les Romains, neuf cens cinquante deux ans depuis qu'elle eut été. fondée par Alétès fils d'Hippotes, le fixiéme des descendans d'Hercule. Il ne paroit point, ni qu'on songeat à lever de nouvelles troupes pour la défense du pays , ni qu'on convoquât aucune assemblée pour délibérer sur le parti qu'il faloit prendre, ni que personne se mît en devoir de propoler quelque reméde aux maux publics,

DIS SUCCESS. D'ALEXAND. 267 ni enfin qu'on cherchât a appaifer les Romains par quelques Députés qui auroient imploré leur clémence. On diroit, à voir cette inaction, que la Ligue Achéenne entiére avoit été enfevelie fous les ruines de Corinthe, tant l'affreuse destruction de cette ville avoit jetté l'allarme dans tous les efprits, & abbattu généralement les courages.

On punit aussi les villes qui avoient pris part à la revolte des Achéens, en abbattant leurs murailles, & leur ôtant les armes. Les dix Commissaires, envoiés par le Sénat pour régler conjointement avec le Consul les affaires de la Gréce, abolirent dans toutes les villes le gouvernement populaire, & y établirent des Magistrats, qui devoient avoir de leur fonds un certain revenu. Du reste ils leur faissérent leurs loix & leur liberté, On abolit aussi toutes les assemblées communes qui se tenoient chez les Achéens, les Béotiens, les Phocéens, & autres peuples : mais elles furent rétablies peu de tems après. Depuis ce tems-là la Gréce fut réduite en province Romaine, fous le nom de province d'Achaïe, parce que lors de la Tome IX.

prise de Corinthe les Achéens étoient le peuple le plus puissant de la Gréce : le peuple Romain y envoioit tous les ans un Préteur pour la gouverner.

Rome, en détruisant ainsi Corinthe, crut devoir donner cet exemple de sévérité, pour jetter la terreur parmi les peuples, que sa trop grande clémence rendoit hardis & téméraires par l'espérance qu'ils avoient d'obtenir du peuple Romain le pardon de leurs fautes. D'ailleurs, a la situation avantageuse de cette ville, où des peuples révoltés auroient pu se cantonner, & en faire une place d'armes contre les Romains, les détermina à la ruiner absolument. Cicéron, qui n'improuvoit point qu'on eût traité de la sorte Carthage & Numance, auroit souhaité qu'on eût épargné Corinthe.

On vendit le butin pris dans Corinthe, & l'on en tira des fommes 877ab. l. 8. confidérables. Parmi les tableaux il 85381; y en avoit un de la main du Peintre \*

1945: 381.
pln.tib.7.; y en avoit un de la main du Peintre\*
cop.38. & 1/2. le plus renommé dans la Gréce, qui
35. cop. 4. & a Majores nostri... Car- | posser aliquando ad bel-

a Majores nostri... Carthaginem & Numantiam
funditus fufleturun. Nollem Corinthum, Sed credo illos fecutos opporturitatem loci maxime, ne

"Ce peistre s'appellen
"tijdel. Le teble.au, den

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 267 représentoit Bacchus, dont la beauté ne fut point connue des Romains : ils ignoroient alors tout ce qui regarde les beaux arts. Polybe, qui étoit pour lors dans le pays, comme je le dirai bientôt, eut la douleur de voir ce tableau servir de table aux soldats pour jouer aux dés. Il fut ajugé à Attale, dans la vente qu'on fit du bútin, pour fix cens mille festerces, c'est-à-dire foixante quinze mille livres. Pline parle d'un autre tableau du même Peintre que le même Attale acheta cent talens, ou cent mille écus. Les richesses de ce Prince étoient immen-· ses . & avoient passé en proverbe : Attalicis conditionibus. Ces fommes néanmoins paroissent hors de vraifemblance. Quoi qu'il en foit, le Conful, surpris qu'on eût fait monter à un si haut prix le tableau dont il s'agit, usa de son autorité, & le retint contre la foi publique, & malgré les plaintes d'Attale, parce qu'il s'imagina qu'il y avoit dans cette piéce quelque vertu cachée qu'il ne connoissoit pas. Ce a n'étoit point pour son intérêt

ril oft parlé ici, étoir si oftimé, qu'on dissis communément. Tous les tableaux a Numquid L. Mum-Mis HISTOIRE

268

particulier qu'il en usoit ainsi, ni dans le dessein de se l'approprier, puis qu'il l'envoia à Rome, pour y servir d'ornement à la ville. Par où, dit Cicéron, il orna & embellit sa maison bien plus réellement, que s'il y avoit placé ce tableau. La prise de la ville la plus riche & la plus opulente qui fût dans la Gréce, ne l'enrichit pas d'un Ce noble defintéressement denier. étoit encore pour lors commun à Rome, & paroissoit moins la vertu des particuliers que celle du siécle même, Profiter du commandement pour s'enrichir, c'étoit non feulement une honte & une infamie, mais une prévarication criminelle. Le tableau dont je parle, fut placé dans le temple de Cérès, où les connoisseurs l'alloient voir par curiolité comme un chef-d'œuvre de l'art, & il y demeura jusqu'à ce qu'il périt dans l'incendie de ce tem-

Mummius étoit un grand homme de

mius copiosior, cum copiossismam urbem sunditus sustulister: tealiam ernare, quam domum suam, maluit. Quanquam, italia ornara, domus ipsa mishi videtur ornatior... Laus abstinca-

tiz, non hominis est solum, sed etjam temporum... Habete quartuj remp. non modo turpe est, sed sederatum etjam & nefatium. Cic. de Offe, Lib. 2. 20. 76- 77.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 269 guerre & un grand homme de bien. mais fans litérature, fans connoissance des arts, sans goût pour les ouvrages de peinture & de l'culpture, dont il ne discernoit point le mérite, ne croiant pas qu'il y eût quelque différence entre tableau & tableau, statue & statue, ni que le nom des grands maîtres de l'art y mît le prix. Îl le fit bien voir dans l'occasion dont il s'agit. a Il avoir chargé des entrepreneurs de faire transporter à Rome plusieurs tableaux & plusieurs statues des plus excellens maîtres. Jamaisperte n'auroit été moins réparable que celle d'un pareil dépôt, compole des chef-d'œuvres de ces Artifans rares, qui contribuent presque autant que les grands Capitaines à rendre leur siècle respectable à la postérité. Cependant Mummius, en recommandant le soin de cet amas précieux à ceux à qui il le confioit, les

cum maximorum atificadhue rudem Corinthio-cum perfectas manibus tabulas ae factuas in Italia in tantum ea intelligi; liam portandas locaret, & quin hac prudentià iljuberet prædici conducen-tibus, fi eas perdidifient, Bovas eos reddituros. tior, Vell. Patercul. lib. 1.

a Mummius tam rudis | Vinici-, quin magis pro fuit , ut , capta Corintho, republica fuerit , manere Non tamen puto dubises, | s. 11.

HISTOIRE

menaça très sérieusement, si les statues, les tableaux, & les choses dont it les chargeoit de répondre venoient à se perdre ou à se gâter en chemin, de les obliger à en fournir d'autres à

leurs frais & dépens.

Ne feroit-il pas à fouhaiter, dit un Historien qui nous a conservé ce fait, que cette heureuse ignorance subssistat entore, & une telle grossiéreté ne feroit-elle pas infiniment préférable, par raport au bien public, à cette extrême délicatesse où notre siècle a porté le goût pour ces sortes de raretés? Il parloit dans un tems oû ce goût pour les piéces rares étoit aux Magistrats une occasion d'exercer dans les provinces toutes sortes de vols & de brigandages.

J'ai dit que Polybe, en revenant dans le Péloponnéle, eut la douleur de voir la destruction & l'incendie de Corinthe, & sa patrie réduite en pro-Polybinese vince de l'Empire Romain. Si quel-

cerpt. pag. 190-192. vince de l'Empire Romain, Si quelque chose fut capable de le consoler dans une conjoncture si funesse, ce fut l'occasion qu'il eut de défendre la mémoire de Philopémen son Maître dans la science de la guerre. J'ai déja marqué qu'un Romain s'étant mis en

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 271 tête de faire abbattre les statues qu'onavoit dressées à ce Héros, eut la hardiesse de le poursuivre criminellement comme s'il eût été en vie, & de l'accuser devant Mummius d'avoir été l'ennemi des Romains, & d'avoir toujours traversé leurs desseins autant qu'il avoit pu. Cette accusation étoit outrée, mais elle avoit quelque couleur, & n'étoit pas tout-à-fait sans fondement. Polybe prit hautement sa défense. Il représenta Philopémen comme le plus grand Capitaine que la Gréce eût porté dans ces derniers tems, qui pouvoit peutêtre avoir quelquefois porté un peu trop loin fon zêle pour la liberté de sa patrie ; mais qui, en plusieurs occasions, avoit rendu des fervices considérables au peuple Romain, comme dans les guerres contre Antiochus & contre les Etoliens. Les Commissaires, devant qui il plaidoit une si belle cause, touchés de ses raisons, & encore plus de sa reconnoissance pour son Maître, décidérent que l'on ne toucheroit point aux statues de Philopémen, en quelque ville qu'elles se trouvassent. Polybe, profitant de la bonne volonté de Mummius, lui demanda encore les M iiij

171 HISTOIRE

flatuos d'Aratus & d'Achéus; & elles lui furent accordées, quoiqu'elles eusent déja été transportées du Péloponnése dans l'Acarnanie. Les Achéens furent si charmés du zèle que Polybe avoit fait paroitre en cette occasion pour l'honneur des grandshommes de son pays., qu'ils lui érigérent à lui=même une statue de marbre.

Dans le même tems il donna une preuve de son defintéressement, qui lui fit autant d'honneur parmi ses citoiens, que sa défense de la mémoire de Philopémen. Après la destruction. de Corinthe, on songea à punir les auteurs de l'insulte faite aux Ambasfadeurs Romains, & l'on mit leurs biens à l'encan. Lorsqu'on en vint à ceux de Diæus qui y avoit eu le plus de part, les dix Commissaires ordonnérent au Questeur, qui les mettoit en vente, de laisser prendre à Polybe parmi ces biens tout ce qu'il y trouveroit à sa bienséance, sans rien exiger de lui, & sans en rien recevoir, Il refusa cette offre, quelque avantageuse qu'elle parût, & il auroit cru se rendre complice en quelque sorte des crimes de ce scélérat, s'il avoit pris

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 174 quelque partie de ses biens : outre que il regardoit comme honteux de s'enrichir des dépouilles de son conciroien. Non seulement il ne voulut rien accepter : il exhorta encore ses amis de ne rien souhairer de ce qui avoit appartenu à Diæus ; & tous ceux qui suivirent fon exemple furent extrême. ment loués.

Cette action fit concevoir aux Com- Polyt. in Ex-ils le priérent de parcourir toutes les villes qui venoient d'être conquises, & d'accommoder leurs dimerens, jusqu'à ce que l'on s'y fût accoutumé au changement qui s'y étoit fait, & aux nouvelles loix qui leur avoient été données. Polybe s'acquita d'une commission si honorable avec tant de douceur, de justice, & de prudence, que foit pour le gouvernement général, foit pour les affaires des particuliers, il ne s'élevoit plus dans l'Achaïe aucune contestation. En reconnoissance d'un si grand bienfair on lui érigeades statues en différens endroits, une entr'autres dont la base portoit cette inscription: Que la Gréce n'auroit pas fait de fautes, si des le commencement elle

Mv

274 HISTOIRE eût été docile aux confeils de Polybe; mais gu'après ses fautes, il avoit été seul son libérateur.

Polybe, après avoir ainsi établi l'ordro & la tranquillité dans sa patrie, retourna joindre Scipion à Rome, d'où il le suivit à Numance, au siége de laquelle il étoit présent. Lorsque

de laquelle il étoit préfent. Lorsque Lucian. in Scipion fut mort, il reprit la route March, pag. de lon pays; & aiant joui là pendant fix ans de l'estime, de la reconnois-

fix ans de l'estime, de la reconnoisfance, & de l'amitié de ses chers citoiens, il mourut, à l'âge de quatrevingts-deu ans, d'une blessure qu'il s'étoit faite en tombant de cheval.

Métellus, de retour à Rome, fut honoré du triomphe, comme vainqueur de la Macédoine & de l'Achaie, & il prit le furnom de Macédonicus, Le faux Roi Andrifcus étoit traîné devant fon char. Entre les autres dépouilles, il fit paffer ce qu'on appelloit la Troupe d'Alexandre le Grand. Cer Prince, à la bataille du Granique, avoit perdu vingt-cinq de fes amis, Il leur fit faire à chacun, par Lyfippe le plus habile ouvrier en ce genre, une ftatue équestre, & y joignit la fienne, Ces statues avoient été placées à Dium ville de Macédoine. Métel-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 275 lus less fit transporter à Rome, & en

décora son triomphe.

Mummius obtint auffi l'honneur du triomphe; & en conféquence de la conquéte qu'il avoit faite de l'Achaïe, il prit le furnom d'Achaïcus. Il fit paffer dans fon triomphe un grand nombre de ftatues & de tableaux, qui firent depuis l'ornement des édifices publics de Rome & de plufieurs autres villes d'Italie: mais aucune n'entra dans la maifon du Triomphateur.

§. V.

Réflexions sur les causes de la grandeur, puis de la décadence & de la ruine de la Gréce.

Apre's avoir vû la ruine totale de la Gréce, qui nous a fourni pendant tant de fiécles de fi beaux exemples de vertus & des événemens fi mémorables, il doit nous être permis de retourner fur nos pas pour en confidérer en abrégé & d'un même coup d'œil la nailfance, les progrès, la décadence. On peut partager tout le tems de fa durée en quatre âges.

## 276 HISTOIRE

Premier & second ages de la Gréce.

Je ne m'arréterai point à l'ancienne origine des Grecs, ni aux tems fabuleux qui précédent la guerre de Troie, & qui composent le premier àge & pour ainsi dire l'enfance de la Gréce.

Le second âge, qui s'étend depuis la prise de Troie jusqu'au régne de Datius I. Chez les Perses, sut comme son adolescence & sa jeunesse, où elle se forma, se sortisa, se prépara aux grandes choses qu'elle devoir faire dans la suite, & jetta les sondemens de cette puissance & de cette gloire qui depuis portérent si haut sa réputation.

Mistoire n.

Les Grees, comme l'observe M.
Bossuer, naturellement pleins d'esprit, avoient été cultivés par des Rois & des Colonies venues d'Egypte, qui s'étant établies en divers endroits du pays, répandirent par tout cette excellente police des Egyptiens. C'est de là qu'ils apprirent les exercices du corps, la lute, la course à pié, la course à cheval & sir des chariots, & les autres exercices qu'ils mirent dans leur perfection, par les glorieuses

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 277 couronnes des Jeux Olympiques Mais ce que les Egyptiens leur avoient appris de meilleur, étoit à se rendre dociles, & à se laisser former par les loix pour le bien public. Ce n'éroit pas des particuliers qui ne fongent qu'a leurs affaires, & ne sentent les maux de l'Etat qu'autant qu'ils en fouffient euxmêmes, ou que le repos de leur famille en est troublé. Les Grecs étoient instruits à se regarder & à regarder leur famille comme partie d'un plus grand corps, qui étoit le corps de l'Etat. Les peres nourrissoient leurs enfans dans cet esprit; & les enfans apprenoient dès le berceau à regarder la patrie comme une mere commune, à qui ils appartenoient plus encore qu'à leurs parens.

Les Grecs, ainfi policés peu à peu, fe crurent capables de se gouverner eux-mêmes, & la plupart des villes se formérent en Républiques, sous différentes formes de gouvernemens, qui toutes avoient pour ante la liberté, mais une liberté sage, taisonnable, & soumife à la loi. L'avantage de ce gouvernement étoit que les citoiens s'affectionnoient d'autant plus à leur pays, qu'ils se conduisoient en commun, & qu'ils pouvoient tous parvenir aux honneurs. 278 HISTOIRE

D'ailleurs l'état de simples particuliers où rentroient ceux qui fortoient de charge, les empéchoit d'abusér d'une autorité dont ils pouvoient bientôt être dépouillés, au lieu que souvent elle devient fiére, injuste, & violente, quand elle n'est arrétée par aucun frein, & qu'elle doit avoir une longueou continuelle durés.

L'amour du travail écartoit les vices & les passions, qui causent ordinairement la ruine des Etats. Ils menoient une vie laborieuse & occupée, faisant cas de la culture des terres & des arts , & n'excluant pas des premières dignités de l'Etat un laboureur ni un artifan ; confervant entre tous les citoiens & tous les membres de l'Etat une grande égalité, sans faste, sans luxe, sans oftentation. Celui qui avoit eu une année le commandement de l'armée, ou exercé la fouveraine magistrature, combattoit l'année suivante dans le rang de simple officier, & ne rougiffoit point des fonctions les plus communes soit dans l'armée de terre, soit sur la flote.

Le caractère dominant de toutes les villes de la Gréce, étoit une estime particulière de la pauvreté, d'une fortune médiocre; de la simplicité dans DES SUCCESS. D'ALEXAND. 279 les bâtimens, dans les meubles, dans les vétemens, dans les équipages, dans les domeftiques, dans la table. On est étonné de voir les petites rétributions dont ils se contentoient pour leurs peines dans les fonctions publiques, & pour les services rendus à l'Etat.

Que ne devoit-on point attendre de peuples formés de la forte, élevés & nourris dans ces principes, imbus des la plus tendre enfance de maximes fi propres à élever l'ame, & à lui inspirer de grands & de nobles sentimens? L'effet surpassa toute l'idée & toute l'espérance qu'on auroit pu en concevoir.

## Troisième age de la Grèce.

CE SONT ici les beaux jours de la Gréce, qui ont fait & qui feront l'admiration de tous les fiecles. Le mérite & la vertu des Grecs, renfermés dans l'enceinte obscure de leurs villes, n'avoient encore paru que foiblement jusqu'ici, & avoient jetté peu d'éclat. Pour les faire éclore pleinement, & les mettre dans tout leur jour, il faloit quelque grande & importante occasion, où la Gréce, attaquée par un ennemi formidable, &

HISTOIKE exposée aux plus extrêmes dangers fût contrainte en quelque sorte de fortir d'elle-même & de se montrer au dehors telle qu'elle étoit. C'est ce que fit l'invasion des Perses dans la Gréce, d'abord sous Darius, puis sous Xerxès. L'Asie entière, armée de toutes les forces de l'Orient, se déborde tout d'un coup comme un torrent impétueux, & vient fondre avec des troupes innombrables tant de terre que de mer contre un petit coin de la Gréce, qui paroit devoir au premier choc être absorbé entiérement & abymé. Cependant deux foibles villes, Sparte & Athénes, non seulement résistent à ces armées formidables, mais les attaquent, les défont, les pourfuivent, & en exterminent la plus grande partie. Qu'on repasse dans sa mémoire, car mon dessein n'est ici que d'en rappeller le fouvenir, les prodiges de valeur & de fermeté qui éclatérent alors, & qui continuérent encore lontems dans la fuite. A quoi les Grecs furent-ils redevables de fuccès si étonnans, & si fort au dessus de toute vraisemblance, sinon aux principes dont j'ai parlé, gravés profondement dans leur esprit par l'éducation, par les exemples, par la pratique; & devenus en eux par une longue habitude comme une seconde nature?

Ces principes, on ne peut trop le répéter, étolent, l'estime de la pauvetté, leumépris des richesses, l'oubli de ses propres intérêts, l'attachement au bien public, le desir de la goite, l'amour de la patrie, mais sur tout un zêle pour la liberté que nul péril n'étoit capable d'intimider, & une haine irréconciliable contre quitonque songeoit à y donner la moindre atteinte, qui réunissoit ces es-prits, & faisoit cesser dans le momentoute dissonder.

Il y avoit de la différence entre les Républiques pour l'autorité & la puissance, mais il n'y en avoit point pour la liberté : de ce côté l'égalité étoit parfaite. Les Etats de l'ancienne Grécte étoient exemts de cette ambition qui cause tant de guerres dans les monarchies, & ne songeoient point à s'agrandir aux dépens les uns des autres, ni à faire des conquêtes. Ils se bornoient à cultiver leur terrain, à le faire valoir, à le défendre; mais ne cherthoient point à rien usurper sur leurs.

voisins. Les plus foibles villes, paifibles dans la possession de leur domaine, ne craignoient point l'invamaine, ne craignoient point l'invates. C'est ce qui donna lieu à cette multitude de Villes, de Républiques, d'Etats de la Gréce, qui onu subssiste, d'un de de villes, de Républiques, d'Etats de la Gréce, qui onu subssiste jusqu'aux derniers tems dans une parfaite indépendance, conservant leur gouvernement particulier, leurs loix propres, leurs coutumes & leurs usa-

ges héréditaires. Quand on examine avec quelque soin la conduite de ces peuples soit au dedans soit au dehors, leurs assemblées, leurs délibérations, leurs motifs dans les résolutions qu'ils prennent, on ne se lasse point d'admirer la fagesse de leur gouvernement, & l'on est tenté de se demander à soimême d'où a pu donc venir à ces bourgeois de Sparte & d'Athénes cette grandeur d'ame ; cette noblesse de sentimens; cette prudence consommée dans la politique; cette connoissance profonde & universelle de la science militaire, foit pour l'invention & la construction des machines, soit pour l'attaque & la défense des places, soit pour ranger une armée en bataille &

PES SUCCESS. D'ALEXAND. 183en réglet tous les mouvemens; enfin cette fouveraine habileté dans la marine, qui rendit toujours leurs flotes victorieuses, qui leur procura siglorieusement l'empire de la mer, & quiobligea les Pestes à y renoncer pour toujours par un traité solennel.

On voit ici une différence remarquable entre les Grecs & les Romains. Ceux-ci, immédiatement après leurs conquêtes, se laissérent corrompre par le faste & le luxe. Après qu'Antiochus eut subi le joug des Romains, l'Asie domtée par leurs armes victorieuses domta à son tour les vainqueurs par ses richesses & ses délices, & ce changement de mœurs fut très promt & tres rapide, fur tout depuis ... que Carthage, la fiére rivale de Rome, eut été renversée. Il n'en fut pas ainst des Grecs. Rien n'étoit plus brillant que les victoires qu'ils remportérent sur les Perses, rien de plus flateur que la gloire qu'ils s'acquirent par leurs grandes & illustres actions. Après cette époque si glorieuse, on voit encore perfévérer lontems chez les Grecs le même amour de la simpli-- cité, de la frugalité, de la pauvreté; le même éloignement du faite & des dé184. Historre Elices; le même zêle & la même ardeur pour défendre la liberté, & pour conferver les mœurs anciennes. On fair combien les îles & les provinces de l'Afie Mineure, dont les Grecs triomphérent tant de fois, atoient livrées à la mollesse & au luxe : néanmoins ils ne se laisserent jamais infecter par cette douce contagion, & ils se défendirent constamment des vices des peuples vaincus, Il est vrai qu'ils n'en faifoient pas la conquête: mais le commerce seul & l'exemple pouvoient leur devenir fort dangereux.

L'introduction de l'or & de l'argent dans Sparte, d'où jusques-là ils avoient été bannis sévérement, n'arriva que près de cent ans après la bataille de Salamine; & l'antique simplicité des meurs s'y conserva encore très lontems depuis, malgré, ce violement des loix de Lycurgue. Il en faut dire autant du reste de la Gréce, qui ne s'affoiblit & ne dégénéra que lentement & par degrés. C'est ce

qui nous reste à voir.

Quatrième âge de la Gréce.

LA PRINCIPALE cause de l'affoiblissement & de la décadence des

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 285 Grecs, fut la desunion qui se mit entr'eux. La Perse, qui les avoit reconnu invincibles du côté des armes tant qu'ils demeuroient unis, mit toute son attention & toute sa politique à jetter parmi eux des semences de discorde. C'est à quoi depuis elle emploia son or & son argent, qui lui réussirent bien mieux que n'avoient fait auparavant le fer & les armes. Les Grecs attaqués fourdement de la forte par les présens qu'on faisoit couler de tems en tems dans les mains de ceux qui avoient le plus de part au gouvernement, se divisérent par des jalousies intestines, & . tournérent contr'eux-mêmes leurs armes victorieuses, qui les avoient rendu supérieurs à leurs ennemis.

Cèt affoiblifiement donna lieu à Philippe & à Alexandre de les affervir. Ces Princes, pour les accoutumer doucement à la fervitude, prirent le prétexte de les venger de leurs anciens ennemis. Les Grecs donnérent aveuglément dans ce piége groffier, qui porta le coup mortel à leur liberté. Leurs vengeurs leur devinrent plus funeftes que leurs propres ennemis. Le joug, impofé par les mains qui avoient vaincu l'univers, demeura toujours fur leurs têtes; il ne fut plus libre à ces petits Etats de le fecouer. De tems en tems la Gréce, animée par le fouvenir de son ancienne gloire, se réveilloit de son assource pour se faisoit quelques tentatives pour se rétablir dans son ancien état: mais c'étoient des efforts mal concertés & mal soutenus d'une liberté mourante, qui n'aboutissoient qu'à la rendre encore plus esclave, parce que les protedeurs qu'elle appelloit à son secours s'en rendoient aussité les maîtres. Ainsi elle ne faisoit que changer de

chaines, & que les appesantir. Les Romains la soumirent enfin totalement, mais ce fut par degrés, & avec beaucoup d'artifice. Comme ils poussoient toujours leurs conquêtes de province en province, ils sentirent qu'ils trouveroient une barrière à leurs projets ambitieux dans la Macédoine, redoutable par fon voifinage, par fa situation avantageuse, par la réputation dans les armes, & très puissante par elle-même & par ses alliés. Les Romains se tournérent adroitement -du côté des petits Etats de la Gréce, de qui ils avoient moins à craindre, & cherchérent à les gagner par l'attrait

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 187 & l'appas de la liberté, qui étoit leur passion dominante, & dont ils surent réveiller en eux les anciennes idées. Après s'être habilement servis des Grecs pour abbattre & détruire la puisfance Macédonienne, ils foumirent tous ces peuples les uns après les autres sous différens prétextes. Ainsi la Gréce fut enfin absorbée dans l'Empire Romain, & en devint une province sous le nom d'Achaïe.

Elle ne perdit point avec sa puissance ce vif amour de la liberté qui faisoit proprement son caractère. Les Strab. lib. Romains, en la réduisant en province, 9. conservérent à ses peuples presque tous leurs priviléges; & Sylla, qui les punit si cruellement soixante ans après pour avoir favorisé les armes de Mithridate, ne toucha point à la liberté de ceux qui échapérent à sa vengeance. Les guerres civiles de l'Italie étant furvenues, on vit les Athéniens embrasser avec chaleur le parti de Pom--pée, qui combattoit pour la République. Jules César ne s'en vengea qu'en Dis. lib. 45. déclarant qu'il leur pardonnoit à la lib. 47. pag. confidération de leurs ancêtres. Mais, 319. après le meurtre de Jules César, leur

-penchant pour la liberté leur fit ou-

88 HISTOIRT

blier sa clémence. Ils élevérent des statues à Brutus & à Cassins près de celles d'Harmodius & d'Aristogiton anciens libérateurs d'Athénes, & ne les abbattirent qu'à la sollicitation d'Antoine, devenu leur ami, Jeur bien-

faiteur , leur magistrat.

Après qu'elle eut été dépouillée de son ancien pouvoir, il lui resta une autre Souveraineté, que les Romains ne purent lui enlever, & à laquelle euxmêmes furent obligés de le loumettre, &derendrehommage.Athénesdemeura toujours la métropole des sciences, l'école des beaux arts, le centre & la régle du bon goût pour toutes les productions de l'esprit. Plusieurs villes, comme Byzance, Césarée, Alexandrie, Ephése, Rhodes, partagérent avec elle cette gloire, & ouvrirent à son exemple des Ecoles qui devinrent très fameuses. Rome, toute sière qu'elle étoit, reconnut ce glorieux empire. Elle envoioit ses plus illustres citoiens se perfectionner & s'enrichir en Gréce. On y apprenoit toutes les parties d'une bonne philosophie, la connoissance des mathématiques, la science des choses naturelles, les régles des mœurs & des devoirs, l'art de raisonDES SUCCESS. D'ALEXAND. 289 ner juste & conféquemment. On y puisoit toutes les richesses de l'éloquence, & l'on apprenoit à traiter les plus grands sujets avec méthode, avec justelle, avec force, avec agrément, avec clarté.

Un Cicéron, déja l'admiration du barreau, jugea qu'il lui manquoit quelque chofe, & ne rougit point de devenir le disciple des grands Maîtres que la Gréce avoit dans son sein. Pompée, au milieu de ses glorieuses conquêtes, ne crut pas se deshonorer, en passant par Rhodes, d'aller entendre les leçons des célébres Philosophes qui y enseignoient avec beaucoup de réputation, & de se rendre en quelque sorte leur disciple.

que lorte leur alicipie.

Rien ne fait mieux voir le respect
que l'on conservoit pour l'ancienne réparation de la Gréce qu'une lettre de
Pline le Jeune. Voici ce qu'il écrit à Liù.8.F.f.t.
Maxime, nommé par Trajan au gou-14vernement de cette province. » Met» tez-vous devant les yeux, mon cher
» Maxime, que vous allez dans l'A» chaïe la véritable Gréce, la Gréce

"Maxime, que vous allez dans l'A» chaïe la véritable Gréce, la Gréce
» toute pure, d'où font forties les let» tres & la politesse, où l'agriculture
» même a été inventée suivant l'opi-

Tome IX.

290

» nion commune. Souvenez-vous que » vous êtes envoié pour gouverner des " villes, des hommes libres, s'il y en » eut jamais ; & qui , par leurs vertus, » leurs actions, leurs alliances, leurs » traités, leur religion, ont su se con-» server la liberté qu'ils ont reçue de » la nature. Révérez les dieux leurs » fondateurs : respectez leurs héros, » l'ancienne gloire de la nation, & la » vieillesse sacrée des villes, la digni-» té, les grands exploits, & jusqu'aux » fables & à la vanité de ce peuple. » Souvenez-vous que c'est dans ces fources que nous avons puifé notre » Droit; que nous ne lui avons pas » imposé nos loix après l'avoir vaincu, » mais qu'il nous a donné les siennes » quand nous l'en avons prié, & avant » que de sentir le pouvoir de nos ar-" mes. En un mot, c'est à Athénes que » vous allez, c'est à Lacédémone que » vous devez commander. Il y auroit » de l'inhumanité & de la barbarie à » les dépouiller de cette ombre & de » ce simulacre qui leur reste de leur » ancienne liberté.

Pendant que l'Empire Romain s'affoiblissoit, cet Empire des esprits se foutenoit toujours, & ne se sentoit

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 291 point de ses révolutions. De toutes les parties du monde on venoit en Gréce pours'y former. On voit dans les quatriéme & cinquiéme siécles, ces grandes lumiéres de l'Eglise, S. Basile, S. Grégoire de Naziance, S. Jean Chryfostome, venir puiser à Athénes, comme dans la source, toutes les sciences profanes. Les Empereurs même, qui Tite Antene pouvoient aller en Gréce, faisoient min. Marc en quelque forte venir la Gréce chez cins Vérni. eux, en recevant dans leurs palais ses éc. plus célébres Professeurs, pour leur confier l'éducation des Princes leurs fils, & pour profiter eux-mêmes de leurs instructions. Marc Auréle, dans le tems même qu'il étoit Empereur, alloit entendre les philosophes Apollone & Sextus, & prendre leurs leçons comme un simple disciple.

Par un nouveau gente de victoire & inconnu jusques-là, la Gréce avoit imposé la loi à l'Egypte & à tout l'Orient, dont elle chassa la barbarie, & y introdustra la place le goût des arts & des sciences, obligeant comme par droit de conquête tous ces peuples à recevoir son langage & à adopter ses coutumes: témoignage bien glorieux pour une nation, & qui marque une 192 HISTOIRE
fupériorité bien plus flateuse que celle qui n'est point sondée sur le mérite, mais uniquement sur la force des
armes! Plutarque observe quelque
part que jamais Grec ne songea à apprendre le latin, & qu'un Romaia
qui ignorqit le grec n'étoit pas fort
estimé.

## ARTICLE TROISIE'ME.

IL SEMBLE que, depuis que la Macédoine & la Gréce sont soumises aux Romains, notre Histoire, réduite déformais à deux principaux roiaumes, celui de l'Egypte & celui de la Syrie, devroit devenir plus claire & plus intelligible que jamais. Je suis pourtant obligé d'avouer qu'elle sera plus obscure & plus embarrassée qu'elle ne l'a encore été, sur tout par raport au roiaume de Syrie, où plusieurs Rois, non seulement se succédent l'un à l'autre dans un intervalle assez court. mais régnent quelquefois ensemble conjointement & en même tems jusqu'au nombre de trois ou quatre ; ce qui forme un cahos difficile à débrouiller, & d'on j'ai peine moi-même à me tirer. C'est ce qui m'engage à mettre ici par avance les noms , la

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 295' fuite, & la durée du régne des Roisd'Egypte & de Syrie. Ce petit abrégé chronologique pourra contribuer à jetter quelque clarté dans des faits qui font fort compliqués, & fervira comme de fil pour conduire le Lecteur dans une elpéce de labyrinthe, où les plus clairvoians ont beloin de fecours. H allonge un peu l'ouvrage, mais on peut le paffer, & n'y avoir recours que dans le besoin pour se remettre sur les voies: je ne l'insére ici que dans ce dessein.

Ce troisiéme Article renferme l'efpace de cent ans pour le roiaume d'Egypte, depuis la vingtiéme année du regne de Ptolémée Philométor, jufqu'au tems où Ptolémée Auléte fur chaffé du trône, c'est-à-dire depuis l'an,du Monde; 84, jusqu'a l'an 3946.

Pour le roiaumé de Syrie, cet Article renferme aussi l'espace de près de cent ans, depuis Antiochus Eupator jusqu'à Antiochus l'Asiatique, sous qui la Syrie devint province de l'Empire Romain', c'est-à-dire depuis l'an du Monde 3840 jusqu'à l'an 3939.

## 294 HISTOIRE

§. I.

'Abrégé chronologique de l'histoire des Rois d'Egypte & de Syrie dont il est parlé dans le troisiéme Article.

Ars du M. ROIS D'EGYPTE.

9824. Prole'me's Philome'ror. Il régneun peu plus de 34 ans. Cet Article ne renferme que les 14 dernières années de fon régne. Broulleries entre Philométor, & son fiere cadet Evergéte ou Physon.

31/9. PTOLE'ME'E EVERGE'TE, autrement die Physicon, frere de Philométor, monte sur le trône, & épouse Cléopatre semme de Philométor.

#### ROIS DE SYRIE.

Ans du M.

| ANTIOCHUS EUPATOR, agé de neuf ans,          | 384 |
|----------------------------------------------|-----|
| succéde à son pere Antiochus Epiphane. Il ne |     |
| régne que deux ans.                          |     |
| Delinstenses Compa Clark City                |     |

DE'ME'TERUS SOTER, fils de Séleucus 3842 Philopator, s'étant échapé de Rome, monte fur le trône.

Bala, sous le nom d'Alexandre, se donnant pour fils d'Antiochus Epiphane, s'empare du trône de Syrie. Il est soutenu par les Romains.

Démétrius est tué dans une bataille. Il avoit régné douze ans.

ALEXANDRE BALA. Il régne cinq ans, à peu de chose près. Ptolémée Philométor se déclare contre lui en faveur de Démétrius Nicator, fils de Démétrius Soter.

DE'ME'TRIUS NI-

3859.

ANTIOCHUS 3860.

THEOS, fils de Bala, foutenu par Tryphon, s'empare d'une partie

du roiaume. N iiij

## 296 HISTOIRE Ansdum, ROIS D'EGYPTE.

Physicon chasse Cléopatre sa femme , & épouse sa fille nommée aussi Cléopatre.

Il est obligé de s'ensuir. Les Alexandrins rendent le gouvernement à Cléopatre sa première femme.

1877. Physicon remonte fur le trône.

### I

| DES SUCCESS.                                                                                                                     | D'ALEXAND. 297                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ROIS D                                                                                                                           | E SYRIE.                                                                                                                                                      | Ans du M. |
|                                                                                                                                  | DIODOTE TRY-<br>PHON, après s'ètre<br>défait de son pupille<br>Antiochus, monte<br>sur le trône.                                                              | 3861.     |
| Démétrius marche<br>contre les Parthes,<br>qui le font prisonnier,<br>& le retiennent. Il<br>avoit régné sept ans.               |                                                                                                                                                               | 3863.     |
| 8                                                                                                                                | ANTIOCHUS SI-<br>DE'TE, frere de Dé-<br>métrius, après avoir<br>vaincu & fait mourir<br>Tryphon, est déclaré<br>Roi. Cléopatre, fem-<br>me de Démétrius, l'é- | 3864.     |
|                                                                                                                                  | pouse, Antiochus Sidéte marche contre les Parthes,                                                                                                            | 3873.     |
| Démétrius Nicator<br>régne de nouveau en<br>Syrie.                                                                               | Les Parthes ren-<br>voient Démétrius en<br>Sytie. Antiochus est<br>tué.                                                                                       | 3874      |
| Démétrius est tué<br>par Zébina.<br>Cléopatre, femme<br>de Démétrius, con-<br>ferve après sa mort<br>une partie du roiau-<br>me. | ALEXANDRE ZE'-<br>BINA, foutenu par<br>Physcon, chasse du<br>trône Démétrius, qui<br>bientôt après est tué.                                                   | 3877.     |
| Sa'LEUCUS V. fils                                                                                                                | . N.                                                                                                                                                          | 3880.     |

### 298 HISTOIRE ROIS DEGYPTE.

Ans du M.

3882: Physicon donne sa fille Tryphéne à Grypus.

Mort de Physcon. Il avoit régné vingtneuf ans.

Prole'me's Lathyre ou Soter succéde à Physicon.

Cléopatre sa mere l'oblige à répudier Cléopatre sa sœur ainée, & à épouser Séléne sa sœur cadette.

Cléopatre donne le roiaume de Cypre à Alexandre son fils cadet.

### DES SUCCESS. D'ALEXAND. 299

### ROIS DE SYRIE.

4881.

aîné de Démétrius, est déclaré roi, & bientôt après tué par Cléopatre.

ANTIOCHUS GRY-Pus fon cadet est mis en sa place par Cléopatre.

Cléopatre songe à empoisonner Grypus, & est elle-même em-

poisonnée.

Zébina est vaincu 3882. par Grypus, & meurt peu de tems après.

ANTIOCHUSLE 1890. CYZICE'NIEN, fils de Cléopatre & d'Antiochus Sidéte, prend les armes contre Grypus. Cléopatre, que La-189I. thyre avoit été obligéde répudier, épousé le Cyzicénien. Elle est

tuée par l'ordre de Nvi

## Ansdu M. ROIS D'EGYPTE

3897. Cléopatre chasse Lathyre d'Egypte : il avoit régné dix ans. Elle lui substitue Alexandre son frere cadet.

1903. Elle donne en mariage à Antiochus le Cyzicénien sa fille Séléne, qu'elle avoit ôtée à Lathyre.

### DES SUCCESS. D'ALEXAND. 301

#### ROIS DE SYRIE.

Ans du M.

Tryphéne, femme de Grypus. Le Cyzicénien remporte une victoire fur Grypus , & le chasse de Syrie. Les deux freres se

Grypus se raccommode avec son frere le Cyzicénien.

Les deux freres fe raccommodent, & partagent entr'eux l'Empire de Syrie.

Cléopatre donne sa fille Séléne en mariage à Antiochus le Cyzicénien.

Mort de Grypus. Il avoit régné vingt-sept 3907;

SE'LEUCUS fon fils lui fuccéde.

Antiochus le Cyzicénien est vaincu, & mis à mort.

Séleucus est vaincu par Eusébe, & brulé dans Mopsuestie. ANTIOCHUS EUse'BE, fils du Cyzicénien, se fait déclarer

Roi. Eusébe épouse Séléne, veuve de Grypus.

ANTIOCHUS XI. frere de Séleucus, & fecond fils de Grypus, prend le diadéme, & 3912.

# AND HISTOIRE ROIS DEGYPTE.

3916. Alexandre tue sa mere Cléopatre.
Alexandre lui-même est chasse: il avoit régné dix-neus ans. Il meut peu de tems après. LATHAR est rappellé.

### DES SUCCESS. D'ALEXAND. 30

| DES SUCCESS.                                                                                                                                                               | D LLEXAND. 303                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ROIS DE                                                                                                                                                                    | SYRIE.                                                                          | Ans du Me |
| est tué par Eusébe.<br>PHILIPPE sonfrere,<br>troisième fils de Gry-<br>pus, lui succéde.                                                                                   |                                                                                 | 39237     |
| DE'ME'TRIUS EU- CHE'RE, QUATTIÉME fils de Grypus, est éta- bli roi à Damas par le secours de Lathyre.                                                                      |                                                                                 | 3914      |
|                                                                                                                                                                            | Eulébe, vaincu par<br>Philippe & Démé-<br>trius, se retire chez<br>les Parthes. | 3916      |
| -                                                                                                                                                                          | Il est rétabli sur<br>le trône par leur<br>moien.                               | 3918,     |
| Démétrius aiant été<br>pris par les Parthes,<br>Antiochus Dio-                                                                                                             |                                                                                 | 1919.     |
| NYSUS, cinquième<br>fils de Grypus, est éta-<br>bli sur le trône de Da-<br>mas, & est tué l'an-                                                                            | ,                                                                               |           |
| née fuivante. Les Syriens, fati- gués de tant de divi- fions & de change- mens, choisfient pour roi Tigrans roi D'Armente. Il régna par un Viceroi pen- dant quatorze ans. |                                                                                 | 39FX.     |

304 HISTOIRE

ROIS D'EGYPTE.

3923. Mort de Lathyre.

ALEXANDRE II. fils d'Alexandre I. protégé par Sylla est nommé Roi. Il épouse Cléopatre, autrement dite Bérénice, & la tue dixsept jours après. Il régna quinze ans.

Les Alexandrins chassen Alexandre.

P#OLE'ME'S AULETE, bâtard de Lathyre,
est mis à sa place.

### ROIS DE SYRIE.

Ans du M.

Eusche se réfugie en Cilicie, où il demeure caché.

Séléne sa femme conserva une partie de la Phénicie & de la Célé-Syrie, & donna une bonne éducation à ses deux fils.

Tigrane rappelle de Syrie Megadate Viceroi, qui y commandoit en son nom depuis quatorze ans.

La Syrie fe \*trouvant degarnie, Antiochus L'AsiAttique, fils d'Antiochus Eufèbe, prend poffefion de quelques endroits du pays, & y régne pendant quatre ans.

Pompée dépouille
Antiochus l'Afraique
de fes Etats , & réduit la Syrie en province de l'Empire Romain. C'est en lui que
finit la maison des Sélieucides.

Long

6. II.

Antiochus Eupator, agé de neuf ans succède à son pere Antiochus Epiphane dans le roiaume de Syrie. Démétrius, qui depuis lontems étoit en otage à Rome, demande inutilement de retourner en Syrie. Célébres victoires remportées par Judas Maccabée sur les Généraux du Roi de Syrie , & sur le Roi-même en personne. Longues brouilleries des deux freres Prolémées rois d'Egypte terminées enfin par une heureuse paix.

Nous avons lontems \* perdu de vûe l'histoire des Rois de Ŝyrie, & celle des Rois d'Egypte, qui pout l'ordinaire sont assez siées ensemble. Je vais maintenant les reprendre, pour ne les plus interrompre dans la fuite.

Antiochus, furnommé Eupator, An. M. 1840. Av. J. C. 164. agé de neuf ans seulement, succéda Str. pag. 117. à son pere Antiochus Epiphane dans VI.17.II.1x. le roiaume de Syrie. Ce dernier, en 29.6 x. 10- mourant, fit venir Philippe son fa-Joseph. An. vori, qui avoit été élevé avec lui. Il tig. lib. 12. esp. 14.

\* On en a parlé en der- | vre XVIII. Article II. nier lien vers la fin du Li- | \$ 11 6 111.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 307 lui donna la Régence du roiaume pendant la minorité de son fils, & lui mit entre les mains sa couronne, son cachet, & toutes les autres marques de la roiauté, en lui recommandant sur tout d'emploier tous ses soins à élever son fils de la manière la plus propre à lui enseigner l'art de régner.

Philippe, en arrivant à Antioche, trouva qu'un autre avoit déja usurpé l'emploi que la confiance du feu Roi lui avoit destiné. Lysias, sur les premiers avis de la mort d'Epiphane, avoit d'abord mis sur le trône Antiochus son fils dont il étoit Gouverneur, & avoit pris avec sa tutéle les rénes du Gouvernement, sans avoir aucun égard à la disposition qu'avoit fait le Roi en mourant, Philippe vit bien qu'il n'étoit pas alors en état de la lui disputer. Il se retira en Egypte, dans l'espérance de trouver à cette Cour l'assistance dont il avoit befoin pour rentrer dans ses droits, & chaffer l'usurpateur.

A peu près dans ce tems-la, Ptolémée Macron, Gouverneur de la Célé-Syrie & de la Palestine, d'ennem qu'il avoit été jusques-là des Juiss, étoit tout d'un coup devenu leur ami,

· Histoire touché, dit l'Ecriture, des injustices criantes que l'on avoit commises à leur égard. Il fit relâcher la rigueur de la persécution contr'eux, & emploia tout son crédit pour leur procurer la paix. Par cette conduite il donna prile fur lui à les ennemis. Ils prévenoient le Roi contre lui en le luf représentant sans cesse comme traître, parce qu'il avoir effectivement trahi les intérêts de son premier maître Ptolémée Philométor roi d'Egypte, qui lui avoit confié le Gouvernement de l'île de Cypre, & qu'il avoit livré cette île à Antiochus Épiphane en entrant à son service. Car, quelque avantageuse que leur fût la trahilon, on haiffoit le traître comme c'est l'ordinaire. Enfin ils firent tant par leurs clameurs & leurs cabales, qu'on lui ôta son Gouvernement, & qu'il fut donné à Lysias. On ne lui donna même ni aucun autre poste, ni aucune pension, pour se soutenir honorablement. Il n'eut pas assez de force d'esprit pour supporter cette chute. Il prit du poison, & en mourut : fin qu'avoit bien mérité sa trahison , & la part qu'il avoit eue à l'injuste & cruelle persécution des Juifs.

DES SUCCESS. B'ALEXAND. 309 Judas Maccabée cependant fignaloit son courage par plusieurs victoi- 11. Maccab. res considérables qu'il remporta sur x 14-38. les ennemis du peuple de Dieu, qui lui faisoient toujours une guerre implacable. Le peu de tems qu'Antiochus Epiphane survécut aux dispositions favorables qu'il témoigna pour les Juifs, ne lui avoit pas permis de révoquer en forme l'ordonnance qui les obligeoit à changer de religion. La Cour de Syrie, qui regardoit toujours les Juifs comme des rebelles qui vouloient se soustraire à sa domination, & qui avoit un intérêt pressant d'y faire rentrer un peuple si voisin & si puissant, n'eut point d'égard à quelques démonstrations passagéres de bonté du Prince mourant. Elle suiyit toujours les mêmes principes de politique, & continua toujours de regarder comme ennemie une nation qui ne cherchoit qu'à secouer le joug, & à se maintenir dans la liberté. Telles étoient les dispositions de la Syrie à l'égard des Juifs.

Démétrius, fils de Séleucus Phi. An.M.; 1841. lopator, qui depuis l'année que mou. Av. J. C. 1851. rut son pere, avoit toujotrs continué set son de demeurer en otage à Rome, étoit cap.; i

### 10 HISTOIRE

Appian. in dans sa vingt-troisiéme année quand il Spr. pag. 117, apprit la mort d'Antiochus Epiphane, & l'avénement d'Eupator son fils à la Couronne, qu'il prétendoit lui appartemr de droit comme fils du frere aîné d'Epiphane. Il proposa au Sénat de le rétablir sur le trône de son pere; & , pour l'y engager , il lui représenta, qu'aiant été élevé à Rome dès son bas âge, il la regarderoit toujours comme sa patrie, les Sénateurs comme ses peres, & leurs fils comme ses freres. Le Sénat eut plus d'égard aux intérêts de la République qu'au droit de Démétrius, & jugea qu'il seroit plus avantageux aux Romains qu'il y eûr un Roi mineur sur le trône de Syrie, qu'un Prince comme Démétrius, qui pourroit dans la fuite leur devenir formidable. Ainfi ils firent un Décret pour confirmer Eupator, & envoiérent en Syrie Cn. Octavius, Sp. Lucrétius, & L. Aurélius avec le caractére d'Ambassadeurs, pour y régler toutes choses conformément aux articles du Traité fait avec Antiochus le Grand. Leur vûe étoit d'affoiblir de toutes les manières les forces du roiaume. Les mêmes Ambassadeurs furent chargés d'accommoder, s'il

toit possible, les différens des deux

Rois d'Egypte.

Lysias, effraié des victoires de Ju- 11. Macent. das Maccabée, forma une armée de x1. 1-38. x. quatre vingts mille homme de pié, 1-14. I. Mac-prit toute la cavalerie du roiaume avec vi. 19-63. quatre vingts éléphans, & mena lui- Joseph. Anmême toutes ces forces dans la Judée, résolu de mettre à Jérusalem des habitans étrangers, & attachés au culte des idoles. Il y ouvrit la campagne par le siége de Bethsura, forteresse entre Jérusalem & l'Idumée. Iudas Maccabée & tout le peuple conjurent le Seigneur avec larmes d'envoier un bon Ange pour le salut d'Israël. Pleins de confiance ils se mettent en campagne, Lorsqu'ils marchoient tous ensemble avec un courage assuré, il parut au sortir de Jérufalem un homme \* à cheval qui marchoit devant eux. Il étoit vétu d'un habit blanc avec des armes d'or , & une lance qu'il tenoit à la main. Cette vûe les remplit d'une nouvelle ardeur. Ils se jettérent sur les ennemis comme des lions, tuérent douze mille fix cens hommes, & obligérent

Cétoit un Ange : pent- tour du peuple de Diene.

312 HISTOIRE tout le reste de fuir , la plupart blessés & fans armes.

Après cet échec, Lysias, ennuié d'une guerre si malheureuse, & a comprenam, dit l'Ecriture, que les Juissécoient invincibles lorsqu'ils s'appuioient sur le secours du Dieu tout-pussam, si un Traité avec Judas & le peuple Juis, & Antiochus le ratifia. Un des articles de cette paix sur, que l'Ordonance d'Antiochus Epiphane, que l'ordonance d'Antiochus Epiphane qui la religion des Grecs, seroir révoquée & callée, & qu'ils auroient par tout la liberté de vivre selon leurs loix particuliéres.

Cette paix ne fut pas de longue durée. Les peuples voilins étoient trop ennemis des Juifs pour les laisser en repos. Judas les vainquit en plusieurs combats. Timothée l'undes Généraux du Roi, rassembla toutes ses forces, & forma une armée de six vingts mille hommes de pié, sans compter la cavalerie qui en faisoit encore deux mille cinq cens. Judas, plein de confance dans le Dieu des armées, alla à sa rencontre avec des troupes bien in-

a Intelligens invictos | tis Dei auxilio innitentes.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 313 férieures pour le nombre, l'attaqua, & le défit. Timothée perdit dans cette bataille trente mille hommes, & eut bien de la peine lui-même à se fauver. Cette défaite fut suivie de plusieurs avantages que remporta Judas, qui firent voir que Dieu seul est la source du courage, de l'intrépidité, & des fuccès guerriers. Il le montroit sensiblement par la protection éclatante qu'il donnoit à un peuple dont il étoit le conducteur d'une manière particu-lière!

On mit sur pié une nouvelle armée de cent mille hommes d'infanterie. avec vingt mille chevaux, trente-deux éléphans, & trois cens chariots de guerre. Le Roi en personne, avec Lyhas le Régent du roiaume, se mit à sa tête, & entra dans la Judée. Judas, comptant sur la toute-puissance de Dieu Créateur de l'univers, & aiant exhorté ses gens à combattre jusqu'à la mort, alla se poster vis-à-vis du camp du Roi. Après avoir donné aux siens pour cri de guerre, LA VICTOI-RE DE DIEU, il choisit les plus braves de son armée, & tomba avec eux pendant la nuit sur le quartier du Roi. Ils tuérent quatre mille hommes. Tome IX.

& s'en retournérent après avoir rema pli tout son camp de trouble & d'effroi.

Quoique le Roi connût par là le courage extraordinaire des Juifs, il ne douta point qu'ils ne fussent enfin accablés par le grand nombre de ses troupes & de ses éléphans. Il résolut donc d'en venir à une bataille générale. Judas, sans être intimidé par ce terrible appareil, s'avança avec son armée. On en vint aux mains . & les Juifs tuérent un grand nombre d'ennemis. Alors un Juif, nommé Eléazar, voiant un éléphant plus grand que les autres couvert des armes du Roi, & croiant que le Roi lui-même étoit dessus, se sacrifia pour délivrer son peuple, & pour s'acquerir un nom immortel. Il courut hardiment à l'éléphant au travers du bataillon, tuant à droit & à gauche & renversant tout ce qui se présentoit devant lui. Puis, s'étant mis sous le ventre de la bête, il la perça, la fit tomber, & fut écrafé lui-même par fa chute.

Cependant Judas & les siens se battoient avec une résolution extraordinaire. Mais à la fin, épuisés de faDES SUCCESS. D'ALEXAND. 315 tigue, & ne pouvant soutenir plus lontems l'effort des ennemis, ils pri-rent le parti de la retraite. Le Roi les aiant suivis, assiéga la forteresse de Bethsura. Cette place, après une longue & vigoureuse résistance, su obligée, faute de vivres, de se rendre

par capitulation.

De là Antiochus marcha vers Jérusalem, & forma le siège du temple. Ceux qui le défendoient étoient déja réduits à la même nécessité que ceux de Bethfura, & autoient été obligés de se rendre comme eux, si la Providence ne les eût dégagés par un incident imprévû. J'ai remarqué que Philippe s'étoit retiré en Egypte dans l'espérance d'y trouver de l'assistance contre Lysias. Mais la brouillerie qui étoit survenue entre les deux freres qui régnoient conjointement, comme il a été dit ailleurs, le desabusa bientôt. Voiant qu'il n'avoit rien à espérer de ce côté-là , il retourna dans l'Orient, y ramassa quelques troupes de Médes & de Perses, & profitant de l'absence du Roi pendant son expédition en Judée , il s'empara de la Capitale de l'Empire. Sur cette nouvelle, Lysias jugea qu'il étoit nécessaire

HISTOIRE

de faire la paix avec les Juifs, afin de tourner ses armes contre son rival en Syrie. La paix se fit donc à des conditions fort avantageuses & fort honorables, Antiochus la jura, & on le lasse antions du temple, dont la vûe l'effraia si fort, que, contre la foi donnée, contre le serment qu'il avoit sait en jurant la paix, il les sit démolir avant de partir pour la Syrie. Le promt retour d'Antiochus chasse Philippe d'Antioche, & mit sin à sa courte. Régence, & bientôt après à sa vie.

An.M. 344. La brouillerie des deux Prolémées Av. J. 6.16. dont je viens de parler alla fi loin , que grephe. de Sénat Romain ordonna aux Amjus per 600 bassadeurs qu'il avoit envoiés en Sy-

Did. in pie de passer à Alexandrie, & de s'aiExcept. Va. re tous leurs efforts pour les remetValer. Max. tre bien ensemble. Avant qu'ils y arpalyb.tegar tivassent, Physcon, le plus jeune,
furnommé aussi Evergére, avoit déja

chaffé fon frere Philométor, Celui-ci s'embarqua pour l'Italie, & aborda à Brunduse. De là il fit le reste du chemin à pié, fort mal habillé, avec

fort peu de suite; & vint demander au Senat le secours dont il avoit beDES SUCCESS. D'ALEXAND. 317 foin pour remonter fur le trône.

Des que Démétrius, fils de Séleucus Philopator roi de Syrie, qui étoit encore en otage à Rome, apprit le trifte état où étoit réduit ce Prince fugirif, il lui fit faire des robes roiales & un équipage, afin qu'il pût paroitre à Rome en Roi; & alla au devant de lui avec tout ce qu'il lui avoit fait préparer. Il le rencontra à vingt-six milles, c'est-à-dire à neuf ou dix lieues de Rome. Ptolémée lui témoigna une grande reconnoissance de la bonté qu'il avoit pour lui, & de l'honneur qu'il lui faisoit : mais il ne crut pas devoir accepter son présent, ni lui permettre de l'accompagner le reste du voiage. Il l'acheva à pié, & avec le même cortége qu'il avoit eu jufques-là, & le même habit. Il entra à Rome de cette manière, & alla loger chez un peintre d'Alexandrie qui avoit une fort petite maifon. Il voulut par toutes ces circonftances marquer mieux la misère où il étoit réduit, & émouvoir la compassion des Romains.

Quand on eut appris son arrivée, on le sit prier de venir au Sénat, qui lui sit des excuses de ce qu'il n'avoit 18 Histoire

pas préparé une maison pour le loger, & de ce qu'à son entrée îl ne lui avoit pas rendu les honneurs qu'il avoit coutume de rendre aux Princes de son rang. Il l'assura que ce n'étoit pas manque de considération pour sa personne, ni par négligence; mais que sa venue l'avoit surpris, & qu'elle avoit été tenue si secrette, qu'on ne l'avoit apprise que lorsqu'il étoit déja dans Rome. Ensuite, après l'avoir exhorté à quitter l'habit qu'il portoit, & à demander audience pour exposer en plein Sénat le sujet de son voiage, il fut conduit par quelques Sénateurs dans une maifon proportionnée à sa naissance; & on chargea un des Questeurs ou Trésoriers de le faire servir, & de lui fournir aux dépens du public tout ce qui lui étoit nécessaire pendant son séjour à Rome.

Lorsqu'on lui donna audience, & qu'il eur représenté son état aux Romains, ils résolurent aussirié son rétablissement, & députérent deux Sémateurs, avec le caractère d'Ambassadeurs, pour aller avec lui à Alexandrie faire exécuter leur Décret. Ils le ramenérent effectivement, & réussirient à faire l'accommodement entre

pés succiss. D'ALEXANO. 319 les deux freres. On donna la Libyœ la Cyrénaïque à Phyfcon: Philométor eut l'Egypte, & l'île de Cypre; & ils furent déclarés indépendans l'un de l'autre dans les Exats qu'on leur affignoit à chacun. Le Traité & l'accord furent feellés par les facrifices & les fermens ordinaires.

Mais & les facrifices & les fermens n'étoient depuis lontems, parmi la plupart des Princes, que de simples cérémonies pour la formalité, & qu'ils croioient ne les obliger à rien. Et ce sentiment n'est que trop ordinaire. Bientôt après, le cadet des deux Rois, mécontent de la portion qui lui étoit échue, en porta ses plaintes au Sénat. Il demanda que le Traité de partage fût cassé, & qu'on le remît en possession de l'île de Cypre. Il alléguois pour raison, qu'il avoit été force par la nécessité des tems à consentir aux propositions de son frere, & que quand on lui accorderoit Cypre, fa part n'égaleroit pas encore à beaucoup près celle de son aîné. Menithylle, député à Rome par l'aîné, fit voir que Physcon tenoit de la bonté de fon frere, non seulement la Libye & la Cyrénaïque, mais la vie même: O iii į

qu'il s'étoit fait hair des peuples par ses violences à un tel point, qu'ils ne lui auroient laissé ni le gouvernement ni la vie, si son frere, en se rendant médiateur, ne l'avoit arraché à leur ressentiment. Que pour lors, sauvé de ce péril , il s'étoit cru trop heureux de régner sur la région qui lui avoit été cédée ; que le Traité avoit été ratifié en présence des autels , & que de part & d'autre on avoit juré de se tenir parole. Quintus & Canuleius, qui avoient fait l'accord entre les deux freres, atteftérent la verité de tout ce que Menithylle avançoit. Le Sénat, voiant qu'en effet le par-

tage n'étoir point égal, profita habilement de la querelle des deux freres pour diminuer les forces du roiaume d'Egypte en les divifant, & accorda au cadet ce qu'il demandoir. Car telle étoit la politique des Romains : c'elle étoit a politique des Romains : c'el-Polybe qui fait cette réflexion. Ils mettoient à profit les querelles & les différens des Princes pour étendre & affermir leur domination , & le conduifoient de telle façan à leur égard, que pendant qu'ils n'agifloient que pour leur intérêt propre, on leur avoit encore obligation. Comme donc la

DES SUCCESS. D'ALEXAND, 321 grande puissance de l'Egypte leur faifoit craindre qu'elle ne devînt trop formidable si elle tomboit entre les mains d'un Souverain qui en sût faire usage, ils ajugérent l'île de Cypre à Phylcon. Démétrius, qui ne perdoit point de vûe le trône de Syrie; & qui de son côté avoit intérêt qu'un Prince aussi puissant que le Roi d'Egypte ne demeurât pas maître de l'î4 le de Cypre, avoit appuié la demande de Physcon de tout son crédit. Les Romains firent partir avec ce dernier T. Torquatus & Cn. Mérula pour l'en aller mettre en possession.

Pendant le l'éjour que ce Prince fit A Rome, il eut occasion de voir sou.

A Rome, il eut occasion de l'épouser.

A lui fit proposer de l'épouser. Mais,

étant fille de Scipion l'Africain, &

veuve de Tibérius Gracchus qui avoit

été deux fois Consul , & Censeur,

alle rejetta ses offres, & crut qu'il

étoit plus honorable pour elle d'être

une des premières Dames de Rome,

que Reine de Libye avec Physicon.

Physicon partit de Rome avec les deux Ambassadeurs Romains. Leur plan étoit de ménager une entrevûe entre les deux freres sur la frontière,

HISTOIRE & de les améner par la voie de la né-

gociation à l'accommodement que le Sénat avoit réglé. Philométor ne s'expliqua point d'abord ouvertement : iltraîna l'affaire en longueur sous différens prétextes, cherchant à gagner. du tems, & prenant des mesures secrettes contre son frere. Enfin il déclara nettement qu'il étoit résolu de s'en tenir au premier Traité, & qu'il

n'en feroit point d'autre. Cependant les Cyrénéens, infor-An.M. 3843. Av.J.C.161. més de la mauvaise conduite de Phys-Poryb Legat. con pendant qu'il avoit été le maître Id., in Exdu gouvernement à Alexandrie, pricerps. Vales. rent une si forte aversion pour sui, 94£. 197. Excerpt. Va- qu'ils résolurent de lui fermer l'en-

his. pig. 334. trée de leur pays les armes à la main. On ne doutoit point que Philométor. n'eût travaillé sous main à exciter ces. troubles. Physcon, qui avoit été vaincu par les rebelles dans une bataille aiant perdu presque toute espérance, fit partir deux Députés avec les Amballadeurs Romains qui s'en retournoient, & les chargea de porter ses. plaintes contre son frere au Sénat, & de solliciter sa protection. Le Sénat, piqué contre Philométor du refus qu'il faisoit d'évacuer l'île de Cypre selon DES SUCCESS. D'ALEXAND. 323 fon Décret, déclara qu'il n'y avoir plus ni amitié ni alliance entre lui & les Romains, & ordonna à fon Ambassadeur de sortir de Rome dans cinq jours.

Physcon trouva le moien de se rétablir dans la Cyrénaïque : mais il s'y fit hair si généralement de ses sujets par fa mauvaise conduite, que quelques-uns d'entr'eux se jettérent sur lui, le blessérent en plusieurs endroits, & le laissérent pour mort sur la place. Il s'en prit à Philométor son frere ; & , dès qu'il fut guéri de ses blesfures, il entreprit de nouveau le voiage de Rome. Il y fit ses plaintes contre lui au Sénat, montra les cicatrices de ses blessures, & l'accusa d'avoir mis en œuvre les assassins qui avoient fait le coup. Quoique Philométor fût le Prince du monde le plusdoux, & qui auroit dû être le moins soupçonné d'une action si noire & si barbare, le Sénat, qui étoit toujours piqué du refus qu'il avoit fait de se foumettre à son réglement à l'égard de l'île de Cypre, préta l'oreille à cette fausse accusation avec trop de facilité. Il se laissa si fort prévenir contre lui , qu'il ne voulut pas même.

HISTOLRE entendre ce que ses Ambassadeurs avoient à dire pour en prouver la fausseté. On leur envoia ordre de sortit de Rome incessamment. Outre cela, le Sénat nomma cinq Commissaires pour conduire Physcon en Cypre, & le mettre en possession de cette île, & il écrivit à tous ses alliés des environs de l'ai. der pour cet effet de leurs troupes.

An.M. 3847.

Par ce moien Physcon, avec une Av.J.C.117. armée qui lui parut suffisante pour le dessein qu'il avoit, débarqua dans l'île. Philométor, qui s'y étoit rendu en personne, le battit, & l'obligea à se renfermer dans la ville de Lapitho, où il fut bientôt investi, assiégé, & enfin pris, & mis entre les mains de ce frere qu'il avoit si cruellement outragé. L'extrême bonté de Philométor parut bien dans certe occasion. Après tout ce que Physcon avoit fait contre lui, on s'attendoit que, le tenant en son pouvoir, il lui feroit sentir son indignation & fa vergeance. Il lui pardonna tout, & , non content d'oublier toutes ses fautes, il lui rendit même la Libye & la Cyrénaïque, & y ajouta encore quelque dédommagement pour tenir place de l'île de Cypre qu'il retenoit. Cet acte de générolité mit fin DES SUCCESS. D'ALEXAND. 318 à la guerre entre les deux freres. Elle ne recommença plus, & les Romains eurent honte de traverser plus lontems un Prince d'une clémence si extraordinaire. Il n'est point de Lecceur qui ne rende secretement un hommage d'estime & d'admiration à une action si généreuse. Ce sentiment, qui fort du fond de la nature, & qui prévient toutes les réflexions, marque quelle grandeur, quelle noblesse il y a dans l'oubli & le pardon des injures, & quelle bassels d'ame dans le ressentiment d'un vindicatis.

## 4. III.

Octavius, Ambassadeur des Romains en Syrie, y est tué. Démétrius se lauve de Rome, fait peirr Eupator, moute sur le trêne de Syrie, & prend le surnom de Soter. Il fait la guerre aux Jussis. Victoires réstérées de Judas Macabée: mort de ce grand bomme. Démétrius est reconnu Roi par les Romains. Il s'abandonne aux plaisirs à l'invogneire. Alexandre Bala forme contre lui une conspiration. Démétrius est tué dans un combat. Alexandre épougle dans un combat. Alexandre épous fe la fille de Ptolémée Philométor. Temple bait par les Jussis en Egypte. Dém

316 H. ISTO IRE métrius, fils du premier de ce nom, res vendique le trône de Syrie. Alexandre périt. Ptolémée. Philométor meurt en même tems.

Nous avons vû que le princi-AN.M. 3841. . Av. J.C. 162. pal objet de la Commission des trois Syr. pag. 117. Ambassadeurs Romains Cn. Octavius. Polyb. Logat. Sp. Lucrétius , & L. Aurélius , qui 114. 6 122. Cieer. Philip. passérent d'abord en Egypte, avoit 9. n. 4. 5. Juffin. l. 34 eté d'aller régler les affaires de la Syrie. Quand ils y furent arrivés, ils SAP. 3. trouvérent que le Roi avoit plus de vaisseaux & d'éléphans, que le Traité fait avec Antiochus le Grand après la bataille du mont Sipyle ne portoit. Ils firent bruler les vaisseaux & tuer les éléphans qui se trouvérent passer le nombre stipule dans le Traité, & réglérent toutes les autres choses de la manière qui leur parut la plus avan-

tageuse aux Romains... Ce traitement parut insupportable, & souleva l'esprit du peuple contr'eux. Un nomme Leptine en sut si indigné, que de rage il se jetta sur Octavius \* pendant

qu'il étoit au bain, & le tua. On soup
\* Cer Oflavins , avois fut parvenn à cet homneur.
été Conful quelques annéss Cicet. Philip, 9, n. 4.
auparavant . & il étoit le Oflavins CGar, qui devine
grenur de la famille qui . Empereur de Remo, ficun-

DES SUCCESS. B'ALEXAND. 327 conna Lysias, Régent du roiaume, d'avoir trempé sous main dans cet assassinat. On envoia aussitôt des Ambassadeurs à Rome, pour justifier le. Roi, & protester qu'il n'avoit eu aucune part à cet attentat. Le Sénat les renvoia sans leur donner aucune réponle, pour marquer par ce silence combien il étoit indigné du meurtre commis dans la personne d'Octavius, dont il se réservoit l'examen & la vengeance. Cependant, pour honorer sa mé ... Cicer Philips moire, il lui érigea une statue parmi 9. ". 4. celles des grands hommes qui avoient versé leur sang pour la défense de la

patrie.

Démétrius crut que le mécontentement des Romains contre Eupator étoit pour lui une conjoncture favorable dont il faloit profiter, & il s'adressa une seconde fois au Sénar pour en obtenir la permission de retourner. en Syrie. Il fit cette démarche contre l'avis de la plupart de ses amis, qui lui conseilloient de se sauver sans rien dire. L'événement lui fit bientôt connoitre qu'ils avoient raison. Com-

nu sous le nom d'August. I ne autre branche, dans la-étoit de la même maison quelle jamais le Consular que cet Ostavius, mais d'u- n'étois entré. Sueton.

HISTOIRE

me les mêmes raisons d'intérêt qu'avoit eu d'abord le Sénat de le retenir à Rome subsistoient toujours, il en reçut la même réponse, & eut la douleur d'e luier un second refus. Alors il revint au premier conseil de ses amis, & Polybe l'historien, qui étoir alors à Rome, fut un de ceux qui le presserent le plus vivement de l'exécuter secrettement, mais promtement. Il le crut. Après avoir pris toures ses mesures, il sortit de Rome sous prétexte d'une partie de chasse, se rendit à Ostie, & s'embarqua avec une petite suite dans un vaisseau Carthaginois \* qui alloit à Tyr , & qui l'attendoit. Il se passa trois jours avant qu'on sût à Rôme qu'il s'étoit dérobé par la fuite. Tout ce que put faire le Sénat fut de députer, quelques jours après, Tib. Gracchus, L. Lentulus, & Servilius Glaucia en Syrie, pour observer quel effet y produiroir le retour de Démétrius.

I. Macceb. Démétrius aiant débarqué à Trivil villaix. poli en Syrie, le bruit se répandit que cet. xu. c'étoit le Sénat qui l'avoit envoié fléph. du xii. prendre possession de ses Etats, & \*xxxx.

<sup>\*</sup> Ce vaisseau alloit porter | les prémices des fruits & des à Tyr , selon la contume , revenus de Carthage.

DES SUCCESS: D'ALEXAND. 319
qu'il étoit bien réfolu de l'y foutenir.
Aussité on regarda Eupator comme 57, pag. 117.
Aussité.
Un homme perdu, & tour le monde 34, cap. 3.
L'abandonna pour prendre le parti de Démétrius. Eupator & Lysias, arrétés par leurs propres soldats, furent livrés au nouveau venu, qui les sit

établi sur le trône sans opposition, &c avec une rapidité prodigieuse.

mourir. Ainsi Démétrius se trouva

. Une des premières actions de son régne, fut de délivrer les Babyloniens de la tyrannie de Timarque & d'Héraclide, qui avoient été les deux grands favoris d'Antiochus Epiphane. Il avoit fait le premier Gouverneur, & le second Trésorier de cette province. Timarque aiant ajouté la rebellion à ses autres crimes , Démétrius le fit mourir. Il se contenta de bannir l'autre. Les Babyloniens eurent tant de joie de se voir délivrés de l'oppression de ces deux freres. qu'à cette occasion ils donnérent à leur Libérateur le titre de Soten, ou SAUVEUR, qu'il porta toujours depuis.

Alcime, qu'Antiochus Eupator avoit fait Souverain Sacrificateur des Juifs après la mort de Ménélas,

HISTOIRE n'aiant pu être reçu parmi eux en cette qualité, parce qu'il avoit souillé la fainteté du Sacerdoce en suivant les usages profanes des Grecs sous Antiochus Epiphane, ramassa tous les Juifs apostats, qui s'étoient réfugiés' à Antioche après avoir été chassés de la Judée; & se mettant à leur tête .. il vint supplier le nouveau Roi de les défendre contre la violence de Judas & de ses freres, avançant mille calomnies contr'eux. Il les accusoit d'avoir tué tous ceux du parti de Démétrius qui étoient tombés entre leurs mains, & de l'avoir contraint, avec tous ceux qui l'accompagnoient, d'a: bandonner leur pays pour cherchen ailleurs leur sureté. Démétrius ordonna fur le champ à Bacchide Gouverneur de la Mésopotamie de marcher à la tête d'une armée dans la Judée; & confirmant Alcime dans fa charge, il le joignit à Bacchide dans sa commission, par laquelle il les chargeoit tous deux du soin de cette guerre. Judas dissipa tous les efforts de cette premiére armée , & d'une seconde commandée par Nicanor, Celui-ci,

irrité de la dernière défaite des troupes de Syrie, & indigné de ce qu'une

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 331 poignée de foldats osoit tenir tête à des armées si nombreuses & si aguerries, & fachant qu'ils ne mettoient toute leur confiance pour la victoire que dans la protection du Dieu d'Israel, & dans les promesses faites au temple où il étoit honoré, avoit vomi mille blasphêmes contre le Dieu d'Ifraël, & contre son temple. Il en fut bientôt puni. Judas lui livra une sanglante bataille, & de son armée qui étoit de trente-cinq mille hommes il ne s'en échapa pas un seul pour porter les nouvelles de la défaite à Antioche. Le corps de Nicanor fut trouvé parmi les morts. On lui coupa la tête & la main droite qu'il avoit étendue contre le temple en menaçant de le renverser, & on les mit fur une des tours de Jérusalem.

Judas, après cette victoire complette, aiant quelque relâche, envoia une Ambalfade à Rome. Il fe voioit continuellement attaqué par toutes les forces de Syrie, s'ans pouvoir raifonnablement compter fur aucun Traité de paix. Il ne pouvoit attendre aucun secours des peuples voifins, qui, loin de s'intéresser à la confervation de la nation Juive, ne son-

geoient, de concert avec les Syriens, qu'à l'exterminer. Il avoit appris que les Romains, également estimés pour leur justice & leur valeur, étoient toujours prêts à soutenir les nations foibles contre l'oppression des Rois dont la puissance leur causoit de l'ombrage. Il fongea donc à faire alliance avec ce peuple, pour se soutenir par fa protection contre les entreprises injustes des Syriens. Ces Ambassadeurs furent très bien reçus du Sénat, & on y fit un Décret, par lequel on reconnoissoit les Juifs pour amis & alliés des Romains, & on entroit avec eux dans une ligue défensive. Ils obtinrent même une lettre du Sénat à Démétrius, par laquelle on lui enjoignoit de ne plus tourmenter les Juifs, & on le menaçoit de la guerre s'il continuoir de le faire. Mais, avant que les Ambassadeurs fusient de retour, Judas étoit mort.

Dès que Démétrius sur la défaire & la mort de Nicanor, il donna à Bacchide & à Alcime pour la seconde fois le commandement d'une puissante armée, qui étoit l'élite de toutes ses troupes, & les envoia en Judée. Judas n'avoit que trois mille hom-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 115 mes avec lui quand elle y arriva. La terreur se mit si fort parmi eux, que tous l'abandonnérent à la réferve de huit cens hommes. Judas, avec ce petit nombre, par un excès de valeur & de confiance, eut la hardiesse de hazarder le combat contre cette nombreuse armée. Il y périt, accablé par le nombre. Sa perte fut pleurée dans tout Juda & à Jérusalem avec toutes les marques de la plus vive douleur. Le gouvernement fut remis entre les mains de Jonathas, frere de Judas.

Alcime étant mort après avoir commis de grandes violences contre les vrais Israélites, & Bacchide aiant repris le chemin d'Antioche, le pays demeura tranquille, & ne fut point tourmenté par les Syriens pendant deux ans. Apparemment que Démétrius avoit reçu la lettre du Sénat en faveur des Juifs ; ce qui l'obligea de

rappeller Bacchide.

En effet Démétrius ménageoit ex- An.M.3844. trêmement les Romains dans ce tems - Polyb. Legal. là, & se donnoit de grands mouve-120. mens pour les engager à le reconnoitre pour Roi, & à renouveller le Traité fait avec les Rois ses prédécesseurs. Aiant appris que les Romains avoient trois Ambassadeurs à la Cour d'Ariarathe roi de Cappadoce, il y envoia Ménochare un de ses principaux Ministres, pour entamer cette négociation. Trouvant à son retour, par le raport qu'il lui fit de ce qui s'étoit passe, que les bons offices de ces Ambaffadeurs lui étoient absolument nécessaires pour y réussir, il renvoia encore en Pamphylie, & enfuite à Rhodes, les affurer qu'il se conformeroit en tout à leur volonté; & à force de sollicitations pressantes, enfin par leur. moien il obtint ce qu'il vouloit. Les Romains le reconnurent pour Roi de Syrie, & renouvellérent les Traités faits avec cette Couronne. Pour cultiver leur amitié, il envoia

An. M. 3845. Av. J.C. 159. l'année suivante le même Ménochare Polyb. Leen ambassade à Rome conjointement avec quelques autres. Ils furent char-Diod. Le- ges d'une couronne pesant dix mille piéces \* d'or, dont il faisoit présent \$41. 25. au Sénat, pour lui témoigner sa reconnoissance des bons traitemens qu'il en avoit reçus pendant qu'il étoit en otage à Rome. Ils amenoient aussi avec eux Leptine & Isocrate, pour les

<sup>\*</sup> Elles valvient plus de dix mille pifoles.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 336 leur livrer à cause de l'assassinat d'O. cavius. C'étoit ce Leptine qui l'avoit tué à Laodicée. Isocrate étoit un Grec, grammairien de profession, qui s'étant trouvé en Syrie dans ce temslà, avoit en toute occasion pris à tâche de justifier cette action également lâche & injuste, Le Sénat reçut les Ambassadeurs avec tous les honneurs ordinaires, & accepta le présent qu'ils apportoient : mais il ne voulut point entendre ni voir deux hommes vils, objets indignes de sa colére, se réservant sans doute le droit d'exiger , quand il lui plairoit, une satisfaction plus éclatante pour le meurtre de son Ambassadeur.

C'eft à peu près dans ce tems-ci que Démétrius, comme je l'ai marqué auparavant ; établit Holopherne fur le trône de Cappadoce, il en fut bientôt chalfé ; & le réfugia à Antioche. Nous allons voir jusqu'où il porta l'ingratitude à l'égard de son Bien-

faireur.

Démétrius, qui le trouvoit fans An.M.;850.
guerre & fans occupation, commen. Av. J.C. 151.
goit à donner dans les plaifirs, & me. 151.
noitune vie oifive, & d'une bizarrerie
pt. 4.6.
affez fingulière. Il fit bâtir un Cha.

1867. 1. 1867. 1. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867. 1867.

Page LLL

teau près d'Antioche, flanqué de quatre bonnes tours. Il s'y renferma, pour s'abandonner tout entier, d'un côté à l'indolence ne voulant plus entendre parler d'affaires, & de l'autre au plaifir de la bonne chére & aux excès du vin. Il étoit ivre plus de la moitié du jour. Les requêtes qu'on lui vouloit présenter n'étoient point reçues, la justice n'étoit point administrée, les affaires d'Etat languissoient : en un mot c'étoit une suspension générale. du gouvernement, qui souleva bientôt tous les esprits contre lui. Il se forma une conspiration pour le déposer. Holopherne, qui demeuroit à Antioche, entra dans cette conjuration contre son Bienfaiteur, se flatant de parvenir à la Couronne si l'entreprise réussissoit. Elle fut découverte, & Holopherne mis en prison. Démétrius ne voulut pas lui ôter la vie. Il aima mieux le garder, pour s'en fervir dans l'occasion contre Ariarathe roi de Cappadoce, fur la Couronne de qui il avoit des prétentions. Malgré la découverte, la conjura-

Polyb. Legat. Appian. in

138. 6 140. tion ne fut pas éteinte. Les mécon-Syr. pag. 131. tens étoient soutenus sous main par Athen. lib. Ptolémée Philométor qui avoit sur le

cœur

avoit entreprise contr'eux en faveur d'Holopherne. Ces trois Princes, de concert, emploiérent Héraclide pour dresser quelqu'un à jouer le pensonnage de fils d'Antiochus Epiphane, & pour le charger des prétentions héréditaires à la Couronne de Syrie. Cet Héraclide avoit été, comme je l'ai déja dit, un des grands favoris d'Antiochus Epiphane, & Trésorier de la province de Babylone, pendant que Timarque son frere, autre favori, en étoit Gouverneur. A l'avénement de Démétrius à la Couronne, les deux freres aiant été convaincus de malversation & d'autres crimes, Timarque avoit été exécuté, & l'autre s'étant sauvé étoit allé demeurer à Rhodes. Ce fut là qu'il travailla à former l'homme qu'on vouloit pour le desfein que j'ai marqué. Il choisit pour cela un jeune homme nommé Bala . de basse extraction, mais fort propre à jouer le rôle qu'on lui donnoit. Il le façonna, & l'instruisit bien de tout ce qu'il faloit dire & faire.

Tome IX.

HISTOIRE

Quand il fut bien dresse, il com-Av.J.C.153. mença par le faire reconnoitre par les trois Rois qui étoient du secret. Ensuite il le méne à Rome, & y méne aussi Laodice, fille véritable d'Antiochus Epiphane, afin de mieux couviir l'impolture. A force de follicitations & d'adresse, il l'y fait aussi reconnoitre, & obtient un Décret du Sénat en sa faveur, qui non seulement lui permet de retourner en Syrie pour récouvrer ses Etats, mais qui lui accorde même son assistance pour cet effet. Quoique le Sénat vît fort bien l'imposture, & que tout ce qu'on lui disoit de ce Prétendant n'étoir qu'une pure fiction, il entra dans tout ce qu'on voulut contre Démétrius dont il étoit mécontent, & fit ce Décret en faveur de l'Imposteur. Avec cette déclaration des Romains pour lui, il n'eut pas de peine à trouver. des troupes. Il se saisit de Ptolémaide dans la Palestine ; & là , sous le nom d'Alexandre fils d'Antiochus Epiphane, il prit le titre de Roi de Syrie, & plusieurs des mécontens vinrent

l'y trouver, & se ranger autour de

lui.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 339 Cette nouvelle fit fortir Démétrius de fon Château & de fon indolence, pour fonger à se défendre. Il assembla tout ce qu'il put de troupes. Alexandre de son côté armoit aussi. L'affitance de Jonathas étant de grande conséquence dans cette conjoncture, les deux partis lui faifoient leur cour. Démétrius lui écrivit le premier, & lui envoia la commission de Genéral des troupes du Roi en Judée, ce qui le rendit pour lors très supérieur à tous se sennemis.

Alexandre voiant ce qu'avoit fait Démétrius pour Jonathas , lui fit faire aussi des propositions pour l'attirer dans son parti. Il le faisoit Souverain Sacrificateur, lui accordoit le titre d'Ami du Roi , lui envoioit une robe de pourpre, & une couronne d'or , marques de la haute dignité dont il le revétoit : car personne ne portoit alors la pourpre que les Princes & les Nobles du premier rang. Démétrius, qui en eut avis, enchérit encore sur lui, pour s'assurer d'un Allie de cette importance. Mais, après les maux qu'il avoit faits à tous ceux qui avoient eu à cœur les vrais intérets des Juifs, & à toute la nation en HISTOIRE

général, ils n'ofoient se fier à lui, & résolurent de traiter plutôt avec Alexandre. Jonathas accepta donc de lui la Souveraine Sacrificature; & , avec le consentement de tout le peuple, à la sête des Tabernacles qui arriva peu de tems après, il mit les habits Pontificaux, & officia comme Souverain Sacrificateur.

La place avoit été vacante sept ans depuis la mort d'Alcime. La Souveraine Sacrificature , qui entra alors dans la famille des Asmonéens, y demeura jusqu'au tems d'Hérode, qui, d'héréditaire qu'elle avoit été jusques-là, en fit une charge dont il disposoit à sa fantaisse.

à fa fantailie.

Les deux Rois s'étant mis en camAv.J.C.12. pagne, Démétrius, qui ne manquoir
ni de cœur ni de bon fens quand le
vin ne lui troubloit pas la raifon, remporta la victoire dans la première bataille: mais il n'en tira aucun avantage. Alexandre eut bientôt de nouvelles troupes, que lui fournitent les trois
Rois qui l'avoient produit, & qui continuoient à le foutenir vigoureusement. Aiant avec cela les Romains &
Jonathas pour lui, il se releva, & se
maintint. Les Syriens continuoient

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 341 aussi à déserter, parce qu'ils ne pouvoient supporter Démétrius. Ce Prince, commençant à craindre l'issue de cette guerre, envoia à Cnide ville de la Carie ses deux fils Démétrius & Antiochus, pour les mettre à couvert en cas de malheur. Il les confia, avec une somme d'argent considérable, aux foins d'un ami qu'il avoit dans cette ville, afin que, s'il lui arrivoit quelque accident, ils pussent y demeurer en sureté, & y attendre quelque conioncture favorable.

C'est dans ce même tems , & peut-An, M. 18 (10 être à l'imitation d'Alexandre Bala , Av. J.C. 151. qu'Andriscus joua le même rôle d'imposteur en Macédoine. Il s'étoit pour fors retiré chez Démétrius, qui le livra aux Romains, pour tâcher de se

les rendre favorables.

Les deux concurrens pour la Cou-AN.M.;8:4ronne de Syrie aiant assemblé toutes Av. J.C. 150 leurs troupes, en vinrent à une bataille décifive. D'abord l'aile gauche de Démétrius enfonça celle de l'ennemi qui lui étoit opposée, & la mit en fuite. Mais, s'étant trop échaufée à la poursuite, faute ordinaire dans les

batailles & qui en cause presque tou-

HISTOIRE 142 trouva la droite, où Démétrius combattoit en personne, battue, & le Roi rué dans la déroute. Tant qu'il avoit êté en état de foutenir l'ennemi, il n'avoit rien omis de ce que peuvent la bravoure & la conduite pour procurer un succès plus favorable. Enfin. on plia, & dans la retraite son cheval le plongea dans une fondrière, ou ceux qui le poursuivoient le tuérent à coups de fléches. Il avoit régné. douze ans. Alexandre, par cette victoire, se trouva maître de l'Empire. de la Syrie.

I. Mare x. 11-66.

Dès qu'Alexandre se vit tranquil. le, il envoia demander en mariage à Ptolémée roi d'Egypte Cléopatre. la fille. Elle lui fut accordée, & son pere la conduisit lui-même jusqu'à Ptolémaïde, où se célébra le mariage. Jonathas fut invité à cette fête. Il s'y rendit, & y fut reçu avec toutes fortes d'honneurs de la part des deux Rois.

Joseph. contr.

Onias, fils d'Onias III, aiant man-Appien. 1. 1. qué la Souveraine Sacrificature après la mort de son oncle Ménélas, s'étoizretiré en Egypte. Il avoit trouvé le secret de s'y mettre si bien dans l'esprit de Prolémée Philométor & de Cléopatro sa femme, qu'il étoit devenu leur

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 343 favori, & leur plus intime confident. Il se servit du crédit qu'il avoit à cette Cour pour obtenir du Roi la permission de bâtir un temple pour les Juifs en Egypte, comme celui de Jérufalem, l'assurant que cette faveur attireroit sa nation dans son parti contre Antiochus Epiphane : il obtint en même tems que lui & ses descendans en seroient à perpétuité Souverains Sacrificateurs. La grande difficulté étoit de faire goûter cette innovation aux Juifs, à qui la Loi défendoit d'offrir des sacrifices ailleurs que dans le temple de Jérusalem. Il vint à bout, non sans peine, de vaincre leur répugnance par un endroit d'Ifaïe, ou ce Prophéte prédit cet événement en ces termes: Alors il y aura cinq villes dans Ifai, xix. l'Egypte qui parleront la langue de Cha- 18-21. naan , & qui jureront par le Seigneur des armées. L'une d'entre elles sera appellée la ville du soleil, ou Héliopolis. Il y aura en ce tems-là un autel du Seigneur au milieu de l'Egypte, & un monument au Seigneur à l'extrémité du pays. Ce sera dans l'Egypte un signe & un témoignage pour le Seigneur des Armées. Car ils crieront au Seigneur étant accablés par ceux qui les opprimoient; & il leur envoiera un San-Piiij,

5,000

344 HISTOIRE
veur & un Grand qui les déliverea. Alors
le Seigneur fera connu de l'Egypte, & les
Egyptiens connoiront le Seigneur: ils l'howoreront avec des hossies & des obtations:
ils lui feront leurs vœux, & les lui rendront.

L'événement que prédit ici Isaie, est des plus singuliers, & en même tems le plus éloigné de toute vraisemblance. Rien n'étoit interdit plus sévérement aux Juiss que d'offrir à Dieu des Sacrifices dans un autre lieu que dans le temple bâti par fon ordre à Jérusalem : combien plus par conséquent de bâtir ailleurs un autre temple, sur tout dans une terre souillée par l'idolatrie la plus grossière comme l'Egypte, & toujours ennemie du peuple de Dieu ? Cela néanmoins arriva exactement, comme Isaïe l'avoit prédit. Je n'entre point dans l'explication détaillée de cette prophétie, qui me meneroit trop loin.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 345 au luxe , à l'oissveté , & à la débau- Died. in Exche. Il laissa entiérement le soin des cerpt. Valere affaires à son favori, nommé Ammonius. Ce favori infolent & cruel, fit mourir Laodice sœur de Démérrius, & veuve de Perfée roi de Macédoine ; Antigone fils de Démétrius, qui étoit resté en Syrie quand on envoia les deux autres à Cnide; enfin tous ceux du sang roial qu'il put trouver : afin d'assurer par là à son Maître la possession de la Couronne qu'il avoit usurpée sur eux par une imposture. Cette conduite leur attira bientôt la haine des peuples.

Démétrius, l'ainé des fils de Démétrius, étoit à Cnide, & commengoit à entrer dans un âge capable d'entreprendre & d'agir. Quand il eut avis de cette haine des peuples, il crut. l'occasion favorable pour rentrer dans fes droits. Lasthéne, l'ami chez qui il demeuroit, lui fit avoir quelques compagnies de Crétois, avec lesquels il alla débarquer en Cilicie. Il y vint bientôt assez de mécontens pour en faire une armée, avec laquelle il se rendit maître de tout ce pays-là. Aletandre se réveilla, & quitta son sertandre se réveilla, & quitta son sertandre se réveilla, & quitta son sertandre se réveilla, & quitta son serjabis de gouvernement d'Antioche à Hiérax & à Diodote, qui est aussi appel. É Tryphon, & se mit à la tête d'une armée qu'il forma de toutes les troupes qu'il put assembler: &, sur l'avis qu'il eut qu'Apollonius Gouverneur de Célé-Syrie & de Phénicie s'étoir déclaré pour Démétrius, il envoia demander du secours à Ptolémée sons beau-pere.

Apollonius fongea premiérementà réduire Jonathas, qui demeuroit: attaché à Alexandre: mais il y réuffit: mal, & dans un feul jour il perdit plus; de huit mille hommes.

Av. M. 1818. Ptolémée Philométor, à qui Ale-Av. J. C. 146 xandre s'étoit adressé dans l'extrême danger où il se trouvoit, vint enfinau secours de son gendre & entra

danger où il fe trouvoit , vint enfinau fecours de son gendre , & entra avec une grosse armée dans la Paleftine. Toutes les villes lui ouvrirent leurs portes , selon les orders qu'elles en avoient reçus d'Alexandre. Jonathas vint le joindre à Joppé , & le suivit à Ptolémaïde. En y arrivant , on découvrit un complot qu'Apollonius avoit formé contre la vie de Philométor. Comme Alexandre refus delui livrer ce persse, ; le conclut qu'ilétoit entré lui-même dans ce complot& , en consequence , il lui ôta fa fille, là donna à Démétrius , & fir un Traité avec lui , par lequel il s'engageoit à lui aider à remonter sur le trône de fon pere.

Ceux d'Antioche, qui haissoient mortellement Ammonius, crurent qu'il étoit tems d'éclater, L'aiant découvert déguisé en femme, ils le sacrifiérent à leur colére. Non contens de cette vengeance, ils se déclarent: contre Alexandre même, & ouvrent leurs portes à Ptolémée. Ils le vouloient même prendre pour leur roi .-Mais ce Prince aiant déclaré qu'il se contentoit de ses Etats, au lieu d'accepter cette offre, leur recommanda. Démétrius l'héritier légitime; qui fut en effet mis sur le trône de ses ancê-tres, & reconnu par tous les habitans..

Alexandre', qui étoit alors en Ci-AN.M.;8;55. licie, marcha en diligence avec fes Av.J.C.;441. troupes, & mit tout à feu & à fang autour d'Antioche. Les deux armées fe bartirent. Alexandre perdit la bataille, & s'enfuit avec cinq cens cheyaux vers Zabdiel\*, Prince Arabe à qui

<sup>\*</sup>Il est nommé dans le Livre des Maccables Emalcuel. L. P. vi

HISTOIRE il avoit confié ses enfans. Trahi par celui en qui il avoit eu le plus de confiance, on lui trancha la tête, & elle fut envoiée à Ptolémée , qui témoigna beaucoup de joie de la voir. Cette joie ne fut pas de longue durée : car il mourut peu de jours après d'une blessure qu'il avoit reçue dans le combat, Ainsi Alexandre roi de Syrie, & Ptolémée Philométor roi d'Égypte, moururent en même tems : le premier après avoir régné cinq ans, & le second trente-cinq. Démétrius, qui étoit parvenu à la Couronne par cette victoire, prit le furnom de Nicator, qui veut dire le Vainqueur. La succession d'Egypte souffrit plus

## 5. IV.

de difficultés.

Physcon épouse Cléopatre, & monte sur le trône d'Egypte. Démétrius en Syrie, s'abandonne à toutes sortes d'exeis. Diodote, surnommé Tryphon, fait proclamer roi de Syrie Antiochus sills d'Atexandre Bala, puis le tue, & prend sa place. Il se saissi par trabison de son nathas, & te sais mourir. Démétrius entreprend une expédition contre les Parthes, qui le sont prisonnier. Cléo-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 349 patre la femme épouse Antiochus Sidet firer de Démérius. É le fait monter sur le trône de Syrie. Tryphon est vaincu, É mis à mort. Excet de solited de débauches dans Physson. Atlase Philométor succède à Attale son oncle, & le fait regretter par ses vices. El meurt lui même, a près avoir réspie din ant, & avoir laisse par son tessante le peuple Romain héritier de ses Etats. Andronic s'en saisse. Il vaincu, ment en triomphe. É mis à mort.

CLEOPATRE, reine d'Egypte, après An.M., 879-la mort de son mari, qui étoit en mê- Av. J. C. 145-Juffin. lib. me tems son frere, tacha de mettre 18-cap-8la Couronne sur la tête du fils qu'el-Apprandible. le avoit eu de lui. Comme il étoit en- Val. Mars. core en bas âge, d'autres travaillérent à la procurer à Physcon roi de la Cyrénarque, frere du feu Roi, & l'envoiérent prier de venir à Alexandrie. Réduite par là à la nécessité de songer à sa défense, Cléopatre sit venir à fon secours Onias & Dosithée avec une armée de Juifs. Il se trouva alors à Alexandrie un Ambassadeur Romain. nommé Thermus, qui, par sa médiation, amena les choses à un accommodement. On convint que Physcon

épouferoit Cléopatre; qu'il éleveroit fon fils, qui feroit déclaré héritier de la Couronne; & que l'hyfcon l'auroit en attendant pendant toute fa vie. Il n'eur pas plutôt époufé la Reine, & pris par la possession de la Couronne, le jour même des noces, il tuafon fils entre ses brass.

J'ai déja remarqué que le furnom de Physeon que l'on donne à ce Prince, étoit proprement un sobriquet. Celui qu'il prenoit lui-même étoit Evergée, qui signise le Bienfaiteur. Les Alexandrins le changérent en celui de Cacorgéte, qui veut dire tout au contraire Dn homme qui se plait à faire du mal furnom qu'il mérita à juste titre.

EnSyrie les affaires n'alloient gué-Rosepp. 146. res mieux. Démértius, jeune Prince 11. Matach. fans expérience, laiffoit tour faire à 22. 20-21. Lafthéne, qui lui avoit procuré les 196, 186. 15. Crétois par le fecous desquels il étoit 24. 8. monté sur le trône. C'étoit un homme

monté sur le trône. C'étoit un homme corrompu & téméraire, qui se conduisit si mal, qu'il si bientôt perdre à son Maître le cœur de ceux qui lui étoient le plus nécessaires pour le soutenir.

La première fausse démarche qu'il sit, ce suit à l'égard des soldats que Ptolémée avoit mis en passant dans les

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 351 villes maritimes de Phénicie & de Syrie pour renforcer les garnisons. S'il y eût laissé ces garnisons, elles lui eufsent beaucoup servi à augmenter ses forces. Au lieu de les gagner, ou du moins de les bien traiter ; sur quelque ombrage qu'il en conçut, il envoia des ordres aux troupes de Syrie qui étoient dans les mêmes garnisons : d'égorger tous les soldats Egyptiens ... & ce massacre s'exécuta. L'armée d'Egypte, qui étoit encore en Syrie, & qui l'avoit mis sur le trône, pleine d'une juste horreur pour une si barbare · cruauté, l'abandonna fur le champ, & retourna en Egypte. Après cela il fit rechercher avec la dernière sevérité ceux qui avoient été contre lui ou contre son pere dans les dernières guerres, & punit de mort tous ceux qu'on put failir. Quand il crut, après toutes ces exécutions, n'avoir plus d'ennemis à craindre, il cassa la plus grande partie des troupes, & ne garda que ces Crétois, & quelques autres corps étrangers. Par là, non seulement il se désit des vieilles troupes qui avoient servi fous son pere, & qui s'affectionnant à lui l'auroient maintenu fur le trône ; mais il les rendit ses plus grands en-

## HISTOIRE

nemis, en leur ôtant le seul moiers qu'elles avoient de subsister. Il le sentit bien dans les soulévemens & les révolutions qui arrivérent dans la suite.

Cependant Jonathas, voiant que tout étoit tranquille en Judée, forma le dessein de délivrer enfin la nation des maux qu'elle fouffroit de la Citadelle que les Grecs idolatres avoient encore à Jérusalem. Il l'investit', & fit venir des machines de guerre pour l'attaquer dans les formes. Démétrius, fur les plaintes qu'on lui en porta, se rendit à Ptolémaïde, & commanda à Jonathas de l'y venir trouver, pour lui rendre compte de cette affaire. Jonathas donna ordre de pousser vivement le siège pendant son absence, & partit pour se rendre auprès de lui avec quelques-uns des Prêtres & des principaux de la nation. Il porta quantité de présens magnifiques, & il adoucit sibien l'esprit du Roi & celui de ses Ministres, que non seulement il sit reietter les accusations qu'on avoit formées contre lui, mais il obtint même de grands honneurs & de nouvelles graces. On déchargea tout le pays de fon Gouvernement de tous impots. péages, & tributs, pour la somme de Trois cens talens, qu'il convint de paier

au Roi en forme d'équivalent.

Trois cens mille écus.

Le Roi étant retourné à Antioche, Jufin. ib. & continuant de s'abandonner sans <sup>18</sup>, <sup>19</sup>, <sup>19</sup>,

Digdote, furnommé enfuite Try- strak. 16. phon, qui avoit autrefois fervi Ale-14. 17. strak. 16. in Examere, & avoit eu le Gouvernement orie. 18. d'Antioche avec Hiérax, voiant ces 14. 146.

dispositions des peuples, trouva l'occasion très favorable pour entreprendre un coup hardi : c'étoit de se mettre la couronne sur la tête à la faveur de ces defordres. Il alla en Arabie trouver Zabdiel, à qui étoit confiée la personne & l'éducation d'Antiochus le fils d'Alexandre. Il lui mit devant les veux l'état des affaires de Syrie, lui fit voir le mécontentement des peuples & sur tout des soldats, & lui représenta vivement que l'occasion ne pouvoit être plus favorable pour établir Antiochus sur le trône de son pere. Il demanda qu'on lui donnât ce jeune Prince, pour faire valoir ses droits. Son plan étoit de se servir des prétentions d'Antio-

HISTOFRE chus jusqu'à ce qu'il eût détroné Démétrius; & ensuite de se défaire de ce jeune Prince, & de prendre la couronne pour lui-même, comme il fit. Zabdiel, soit qu'il pénétrat son véritable dessein, ou qu'il ne goutat pas tout-àfait son plan, n'y donna pas d'abord les mains. Tryphon fut obligé de demeurer assez lontems auprès de lui, pour le solliciter & le presser. Enfin, à force d'importunités ou de présens, il y fit consentir Zabdiel, & obtint ce

An. M. 3860. Av. J.C. 144.

qu'il demandoit. Jonathas pressoit vivement la Citadelle de Jérusalem : mais voiant qu'il n'avançoit point, il députa vers Démétrius pour le prier de retirer la garnison, qu'il ne pouvoit pas chasser par la force. Démétrius, qui se trouvoit alors dans un grand embarras, cause par les tumultes fréquens qui arrivoient à Antioche, où l'on avoit une aversion insupportable pour lui & pour fon gouvernement, accorda à Jonathas tout ce qu'il demandoit, à condition qu'il lui envoieroit des troupes pour châtier les mutins. Jonathas lui envoia aussitôt trois mille hommes. Dès que le Roi les eut, se cro ant assez fort pour tout entreprendre, il voulut.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 355 désarmer les habitans d'Antioche, & ordonna pour cet effet qu'ils eussent. tous à apporter leurs armes. Ils se soulevérent au nombre de six vingts mille: hommes, & vinrent investir le palais,. dans le dessein de tuer le Roi. Les Juifs accoururent aussitôt pour le dégager, écartérent cette multitude par le fer & par le feu, brulérent une grande partie de la ville, & tuérent ou firent périr par le feu près de cent mille des habitans. Le reste, intimidé par un si grand malheur, demanda la paix. Elle leur fut accordée, & le tumulte cessa. Les Juifs, après avoir tiré cette terrible: vengeance des maux que ceux d'Antioche avoient faits à Juda & à Jérusalem, principalement sous le régne d'Antiochus Epiphane, revinrent dans l'eur pays chargés d'honneur & de butin.

Démétrius continuant toujours les cruautés, la tyrannie, & les oppressions, fit encore mourir plusieurs personnes pour la derniére iédition, confisqua les biens de plusieurs, & en chassa un grand nombre d'autres. Tous les sujets en conqurent tant de haine & d'animosité contre lui, qu'il ne leur manquoit qu'une occasion pour écla-

356 HISTOIRE ter, & lui faire sentir les effets les plus

terribles de leur vengeance.

Malgré les promesses qu'il avoit faites à Jonathas, & les grandes obligations qu'il lui avoit du secours qui l'avoit sauvé, il n'en usa pas mieux avec lui qu'avec les autres. Croiant desormais pouvoir se passer de lui, il ne tint pas le traité dont il étoit convenu. Quoique la somme de trois cens talens lui est été paiée, il ne laisse pas de demander tous les impors, les péages, & les tributs ordinaires avec la même rigueur qu'auparavant, & avec menaces à Jonathas de lui faire la guerre s'il y manquoit.

Pendant que les choses étoient dans cet état chancelant, Tryphon amena en Syrie Antiochus le fils d'Alexandre, & fit déclarer par tout ses prétentions à la couronne par un Maniseste. Les soldats que Démétrius avoit cassés, & un grand nombre d'autres mécontens, se rangérent en foule auprès du Prétendant, & le proclamérent Roi. Ils marchérent sous ses étendards contre Démétrius, le battirent, & l'obligérent à se retirer à Séleucie. Ils lui prient tous ses étéphans, se rendirent maîtres d'Antioche, y placérent Antique de la contre de l

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 357 Tochus sur le trône des Rois de Syrie, & lui donnérent le surnom de Theos,

qui fignifie le dieu.

Jonathas, mécontent de l'ingratitude de Démétrius accepta l'invitation
qu'on lui fit de la part du nouveau Roi
pour l'engager dans ses intérêts. Lui,
& son frere Simon, furent comblés de
faveurs. On leur envoia une commission, qui leur donnoit pouvoir de lever des troupes pour Antiochus dans
toute la Célé-Syrie & la Palestine. Ils
formérent de ces troupes deux corps
d'armée, avec lesquels ils agirent separément, & remportérent plusieurs
victoires contre les ennemis.

353 HISTOIRE

vint aussi à Bethsan à la tête de quarante mille hommes. Tryphon vit bien qu'il ne gagneroit rien par la force contre une armée si puissante. Il tâcha donc de l'attirer par de belles paroles, & par les affurances les plus vives d'une amitié fincère. Il lui fit entendre qu'il n'étoit venu là que pour le confulter fur leurs intérêts communs & pour mettre entre ses mains Ptolémaïde, qu'il avoit résolu de lui donner en pur don. Il le trompa fi bien par ces protestations d'amitié & ces offres engageantes, qu'il lui fit renvoier toutes ses troupes, à la réserve de trois mille hommes, dont il ne garda même que mille auprès de sa personne. Il envoia les autres du côté de la Galilée, & suivit Tryphon à Ptolémaide, comptant, sur le serment de ce traître, qu'il en seroit mis en possession. Il n'y fut pas plutôt entré avec ses mille hommes, qu'on en ferma les portes. On se saisit aussitôt de Jonathas, & on fit main baffe fur tous les autres. On détacha aussi en même tems des troupes pour aller furprendre les deux mille hommes qui étoient allés en Galilée. Ils avoient déja eu avis de ce qui étoit arrivé à

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 3,99
Jonathas & à sa troupe dans la ville
de Ptolémaide; & s'étant exhortés
les uns les autres à se bien défendre,
& à vendre bien cher leur vie, l'ennemi n'osa pas les attaquer. On les
laissa passes des attaquer des laissa passes des la disparent tous sans

aucun mal à Jérusalem.

L'affliction de ce qui venoit d'arriver à Jonathas y étoit extrême. Les Juifs cependant ne perdirent point courage. Ils choîstrent d'un consentement universel Simon pour leur Général; & sur le champ, par ses ordres, ils se mirent à travailler de toute leur force à achever les fortifications de Jérusalem que Jonathas avoit commencées. Et quand on apprit que Tryphon approchoit, Simon marcha contre lui à la tête d'une belle armée.

Tryphon n'ofa lui livrer bataille, & eut encore une fois recours au même artifice qui lui avoit fi bien réuffi
contre Jonathas. Il envoia dire à Simon-qu'il n'avoit fait arréter Jonathas, que parce qu'il devoit cent tacoulens au Roi: que s'il voi ti lui envoier cette fomme, & les deux fils de
Jonathas en otage pour lui répondre
de la fidélité de leur pere, il le feroit
mettre en liberté. Quoique Simon vît

Cent mills

bien que ce n'étoit qu'une feinte, cependant, pour n'avoir point à se reprocher d'avoir cause la mort de son ferere n'efusant de faire ce qu'on lui proposoit, il envoia l'argent & les deux ensans de Jonathas. Le traître ne relâcha point pour cela son prifonnier: mais il revint une seconde fois en Judée avec une plus grosse armée qu'auparavant, dans le dessein de mettre tout à seu & à sang. Simon le côtoia de si près dans toutes ses marches & contremarches, qu'il prévint tous ses desseins, & l'obligea de se retirer.

Tryphon, à son retour au quartier d'hiver dans le pays de Galaad, fit mourir Jonathas; & croiant après cela n'avoir plus personne à craindre, il donna ordre de tuer secrettement Antichus. Il fit ensuite courir le bruit qu'il étoit mort de la pierre; & en même tems il se déclara Roi de Syrie en sa place, & prit possession de la mort de son frere, il envoia prendre ses os, les enterra dans le sépulcre de ses peres à Modin, & lui sit ériger un superbe monument.

Tryphon,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 361
Tryphon souhaitoit avec passion de An.M., 361.
se faire reconnoitre par les Romains. Disch. Lefair.
Son usurpation étoit si chancelante 31.
sans cela, qu'il voioit bien qu'il avoit besoin de ce support pour se soutenir.
Il leur envoia une Ambassade magnifique, qu'il chargea d'une victoire d'or du poids de dix mille pieces d'or. Il fut la duppe des Romains. Ils recurent

Les Ambassadeurs que Simon en. 1. M voia à Rome, y furent reçus bien plus bonorablement, & l'on y renouvella tous les Traités faits avec ses prédécesseurs.

la statue, & firent mettre dans l'infcription le nom d'Antiochus qu'il avoit fait assassimer, comme si elle fût

venue de lui.

Démétrius cependant s'amusoit à Died in Exse divertir à Laodicée, & s'abandon erge, Pulanoit aux plus infames débauches, sams les districts. A constitute de venir plus sage par l'adversité, & s'aiu. 4-41. du monde les malheurs. Comme Try- 11g. 11b. 4-11. phon avoit donné aux Juis un juste esp. 11. simon envoia à Démétrius une couronne d'or, & des Ambassage pour traiter avec lui. Ils obtinrent de ce Prince la consirmation de la Sacrisi-Tome LY. 362 Histotke caure & la Principauté pour Simon ; l'exemption de toutes sortes de tributs & d'impôts, avec une amnistie générale pour tous les actes d'hosti-

lité passés, à condition que les Juiss se joindroient à lui contre Tryphon.

Av.M., 1861. Démétrius enfin revint un peu de sa Av.J.C., 1411. Jehn. 1, 3, 1416. L. 1, 1416. L.

esp. 9, 6 13.
Organ ib.
Candus des Macédoniens, ne pouvante
Did. in Ex.
Ouffrir cette usurpation, ni l'orgueil
MP5. 319.
& l'infolence de leurs nouveaux maîMp5an. in
St. pg. 131. tres, pressoient extrêmement Démé-

trius par des ambassades réitérées de venir se mettre à leur tête, l'assurcient d'un soulévement général contre les Parthes, & promettoient de lui fournirasses, & promettoient de lui fournirasses de troupes pour chasser ces usurpateurs, & recouvrer toutes les provinces de l'Orient, Plein de ces espérances il entreprit ensin cette expédition, & passa l'Euphrate, laissant Tryphon en possession de la plus grande partie de la Syrie. Il plus grande partie de la Syrie. Il

POrient, avec ce surcroit de puissance il seroit pus en état à son retour

de réduire ce rebelle.

Dès qu'il parut en Orient, les Elyméens, les Perses, & les Bactriens se déclarérent en sa faveur ; & , avec les secours qu'il en tira, il défit plusieurs fois les Parthes. Mais à la fin, sous prétexte de traiter avec lui, ils l'attirérent dans une embuscade, où il fut fait prisonnier, & toute son armée taillée en piéces. Ce fut par ce couplà que l'Empire des Parthes s'établit d'une manière si ferme, qu'il se soutint ensuite pendant plusieurs siécles. & devint la terreur de tous ses voisins ; jusqu'à aller du pair avec les Romains même, pour la force des armes & la réputation des exploits -militaires.

Le Roi qui régnoit alors sur les Parthes, étoit Mithridate sils de Priapatius, Prince brave & fage. On a vi comment Arsace avoit fondé cet Empire: comment son fils Arsace II. l'avoit établi & silvé par un Traité de paix avec Antiochus le Grand, Priapatius étoit fils de ce second Arsace, & il lui succéda: il portoit aussi le nom d'Arsace, qui a été commun à

tous ceux de cette maison. Après avoir régné quinze ans, il laissa la Couronne en mourant à Phraate son fils aîné; & celui-ci la laissa à Mithridate son Frere, préférablement a à ses propres enfans, parce qu'il reconnut en lui plus de mérire & plus de capacité pour bien gouverner les peuples, persuadé qu'un Roi, lorsqu'il est maître du choix, doit être plus attentif au bien de l'Etat qu'à l'avancement de sa famille. & oublier en quelque sorte qu'il est pere, pour se souvenir seulement qu'il est roi. Ce Mithridate est le Roi des Parthes entre les mains de qui tomba Démétrius.

Ce Prince, après avoir subjugué les Médes, les Elyméens, les Perses, les Bactriens, poussance les conquêtes jusques dans l'Inde, & au dela des bornes de celles d'Alexandre: &, après avoir désait Démétrius, il s'afsujettir aussi la Babylonie, & la Mésopotamie, de sorte que son Empire eut depuis ce tems-la pour bornes

a Non multo post depessit, multis silis, relicpis quibus prateritis, frari potifimum Mithridapatriz quam liberis consi, jusignis vittutis yito,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 365 l'Euphrate à l'occident, & à l'orient

le Gange,

Il mena Démétrius son prisonnier dans toutes les provinces qui tenoient encore pour le Roi de Syrie, dans la vûe de les obliger à se soumettre à lui en leur montrant celui qu'ils avoient regardé comme leur libérateur réduit à un état si bas & si honteux. Après cela il le traita comme un Roi : il l'envoia en Hyrcanie , qui lui fut assignée pour sa résidence, & lui donna sa fille Rhodegune en mariage. Cependant il étoit toujours regardé comme prisonnier de guerre, quoiqu'il eût d'ailleurs toute la liberté qu'on peut accorder dans cet état. Son fils Phraate qui lui succéda, le traita de la même sorte.

On remarque en particulier de ce Mithridate,qu'aiant subjugué plusieurs nations différentes, il prit de chacune ce qu'elle avoit de meilleur dans ses loix & dans ses coutumes, & qu'il en fit un excellent corps de loix & de maximes d'Etat pour le gouvernement de son Empire. C'est là faire un bel usage de ses victoires, d'autant plus louable qu'il est rare & presque inoui, d'être plus attentif à pro366 HISTOTRE

fiter des sages coutumes des peuples. vaincus, qu'à s'enrichir de leurs tréfors. C'est par ce moien que Mithridare donna des fondemens solides à l'Empire des Parthes, qu'il lui procura une consistence ferme, qu'il lia étroitement les provinces conquises, qu'il les réunit dans un même corps de monarchie qui se soutint pendant plufieurs siécles sans se démentir, malgré la diversité des nations. On peut le regarder comme le Numa des Parthes, qui apprit à cette nation belliqueuse à tempérer une bravoure féroce par la discipline, & à méler l'autorité sage des loix à la force aveugle des armes.

En ce même tems arriva un changement confidérable dans l'état de la nation Juive. Elle combattoit depuis lontems avec des efforts incroiables contre les Rois de Syrie , non feulement pour fe mettre en liberté , mais auffi pour fauver fa religion. Elle crut devoir profiter de l'occasion favorable de la captivité du Roi de Syrie & des guerres civiles qui déchiroient continuellement cet Empire , pour affurer l'une & l'autre. Dans une affemblée générale des Prêtres , des Angemblée générale des genérales genérales genérales genérales genérales genérales genérales g

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 367 ciens, & de tout le peuple à Jérusalem , elle choisit pour Chef Simon , à la famille duquel elle avoit des obligations essentielles , & lui donna le gouvernement en titre de Souveraineré, aussi bien que la Souveraine Sacrificature;&déclara cette doublepuisfance, civile & facerdotale, héréditaire dans sa famille. Ces deux titres lui avoient été conférés par Démétrius, mais seulement pour sa perfonne, Après sa mort, l'une & l'autre dignité passérent conjointement à sa postérité, & demeurérent unies pendant plusieurs générations.

Quand la Reine Cléopatre vit son An.M.;864.
mari pris & retenu par les Parthes , Av.J.C.;140.
elle se renferma avec ses enfans dans
Séleucie, où plusseurs des soldats de
Tryphon vinrent se jetter dans son
parti. Cet homme naturellement brus
tal & cruel avoit caché ces défauts
avec soin sous les apparences de dou-

parii. Cet homme naturellement brue eal & cruel avoit caché ces défauts avec foin fous les apparences de douceur & de bonté, tant qu'il avoit cru avoir besoin de chercher à plaire aux peuples pour venir à bout de ses deségins ambitieux. Quand il se vit en possession de la Couronne, il déposa un personnage qui le génoit, & se la vra sans contrainte à ses mauvais pan-

Qiiij

HISTOIRE 368 chans. Plusieurs donc l'abandonnérent, & vinrent en allez grand nombre se donner à Cléopatre. Ces défertions ne groffissoient pas pourtant assez son parti pour la mettre en état de se soutenir par elle-même. Elle craignoit aussi que le peuple de Séleucie ne la livrât à Tryphon , plutôt que de soutenir un siège pour l'amour d'elle. Elle fit donc proposer à Antiochus Sidéte, frere de Démétrius, de s'unir avec elle, & promit en ce cas de l'épouser, & de lui procurer la Couronne. Car, quand elle apprit que Démétrius avoit épousé Rhodogune, elle en fut si outrée qu'elle ne garda plus de mesures, & résolut de chercher de l'appui par un nouveau mariage. Ses enfans étoient encore trop jeunes pour soutenir le poids d'une couronne chancelante, & elle n'étoit

le prit pour mari. Cet Antiochus étoit le second fils de Démétrius Soter, & avoit été envoié à Cnide avec son frere Démétrius, pendant les guerres qu'avoit eu

pas de caractére à respecter beaucoup leurs droits. Comme donc Antiochus étoit après eux le plus proche héritier de la Couronne, elle se fixa à lui. & DES SUCCESS. D'ALEXAND. 369 leur pere contre Alexandre Bala, pour les mettre à couvert des révolutions qu'on appréhendoit, & qui arrivérent effectivement, comme on l'a dit cideffus, Aiant accepté les offres de Cléopatre, il prit le titre de Roi de Svrie.

Il écrivit à Simon une lettre, où il se plaignoit de l'injuste usurpation de Tryphon, dont il se promettoit, de tirer bientôt vengeance. Pour l'engager dans ses intérêts, il lui faisoit de grandes concessions, & lui en faisoit espèrer de plus grandes encore quand il seroit monté sur le trône,

En effet , au commencement de An. M. 1866.

Pannée fuivante, il fit une descente en Avy. GriSyrie avec une armée de troupes étran... xv. 1. 1. 1.

Gréce , dans l'Asie Mineure , & dans yn xvii. 1. 1.

Gréce , dans l'Asie Mineure , & dans yn xvii. 1. 1.

Bestles : & , après avoir épousé Cléopatre , & joint ce qu'elle avoit de troupes aux siennes , il se mit en campagne pour aller combattre Tryphon.

La plupart des troupes de cet Usurpateur , lasse de fa tyrannie , le quittérent , & vinrent grossir l'armée d'Antiochus , qui se trouva alors monter jusqu'à six vingts mille hommes d'infanterie , & huit mille chevaux.

Tryphon n'avoit pas de quoi lui faire tête. Il se retira à Dora, ville proche de Ptolémaïde en Phénicie. Antiochus l'y assiégea par mer & par terre avec toutes ses forces. La place ne pouvoit pas tenir lontems contre une si puissante armée. Tryphon se fauva par mer à Orthofie, autre ville maritime de Phénicie : & de là aiant gagné Apamée où il étoit né, il y fut pris, & on le fit mourir. Ainfi Antiochus mit fin à cette usurpation, & monta sur le trône de son pere, qu'il occupa neuf ans. Sa passion pour la chasse lui fit donner le surnom de Sidéte ou le Chaffeur, du mot Zidah, qui signifie la même chose dans la langue Syriaque.

Šimon établi dans la Souveraineté de la Judée du consentement général le la nation, crut devoir envoier des Ambassadeurs à Rome pour y être reconnu sous ce titre, & pour renouveller les anciens Traités, Ils y furent très bien reçus, & obtinrent tout ce qu'ils démandoient. Le Sénat, en conséquence, aft écrire par le Conduil Pison à Ptolémée roi d'Egypte, à Attalé roi de Pergame., à Ariarathe

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 371' roi de Cappadoce, à \* Démétrius roi de Syrie, à Mithridate roi des Parthes, aussi bien qu'à toutes les villes & à tous les Etats de la Gréce, de l'Asse Mineure & des Iles, avec qui les Romains étoient en alliance, pour leur notifier que les Juss étoient leurs amis & leurs alliés, & qu'ainsi ils n'entreprissent rien à leur préjudice.

Comme Antiochus n'avoit accordé à Simon une alliance si avantageuse que forcé par le pressant besoin où il se trouvoir pour lors, & contre l'intérêt de l'Etat aussi bien que contre la politique de se prédécesseurs, la lettre des Romains ne l'empécha pas de se déclarer contre Simon, malgré toutes les promesses momesses promesses momesses promesses au conduite de Cendèbe et qui fut vaincu dans une bataille par Judas & Jean fils de Simon,

Il y avoit fept ans que Physcon ré-An.M.;866. gnoit en Egypte. L'histoite ne rapor-Av. J.C.;15. te rien de lui pendant tout cetems-là esp. 8. que se vices monstrueux, & ses cruau-esp. in reque se vices monstrueux, & ses cruau-esp. in retès détestables. Il n'y a guéres eu de ps. 161. Athen,164.

<sup>\*</sup> Cette lettre fut adref- thes, parce que les Romains lib. 6, p. 15.
fec à Démétrius, quoiqu'il n'avoient recomm in Try-Val. Mex.l.
fire prisonnier chea les Ear-1 plon, in Miscelus States, 9, cap. 1, 0, 2,
Q. Vij.

Prince si perdu de débauche, & en même tems si cruel & si sanguinaire. Tout le reste de sa conduite étoit aussi méprisable, que ses vices étoient crians : car il faisoit & disoit en public des extravagances d'enfant. De forte qu'il s'attira en même tems le mépris & la haine de ses peuples au dernier degré. Sans Hiérax, son premier Ministre, il eût été infailliblement détroné. Cet Hiérax étoit né à Antioche, & c'étoit le même à qui, fous le régne d'Alexandre Bala , le Gouvernement de cette ville avoit été laissé conjointement avec Diodote. furnommé ensuite Tryphon. Après la révolution qui arriva en Syrie, il se retira en Egypte, entra au service de Ptolémée Physcon, & devint bientôt fon premier Général & fon premier Ministre. Comme il étoit brave & habile, en faisant bien paier les troupes, & en réparant par un gouvernement fage & équitable les fautes que son Maître faisoit, & en les prévenant, ou y remédiant autant qu'il lui étoit possible, il avoit eu jusques-là le bonheur & l'adresse d'entretenir la tranquillité dans cet Etat.

Ax. M. 1868. Mais, dans les années suivantes,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 374 foit qu'Hiérax fût mort, ou que la prudence & la fagelle de ce premier Ministre ne pussent plus arréter la folie du Prince, les affaires d'Egypte allérent plus mal que jamais. Physcon fit mourir sans sujet la plupart de ceux qui avoient le plus témoigné de zêle à lui procurer la Couronne après la mort de son frere, & à la lui conserver ensuite. Athénée met de ce nombre Hiérax, mais fans en marquer le tems. Il fit encore mourir, ou du moins bannir, la plupart de ceux qui avoient été en faveur sous Philométor son frere, ou qui avoient seulement eu des emplois fous lui ; & en lâchant ses troupes étrangéres, à qui il permettoit de piller & de tuer comme il leur plaisoit, il jetta si fort la terreur dans la ville d'Alexandrie que la plupart des habitans, pour éviter sa cruauté, prirent le parti de se retirer dans les pays étrangers, & la ville demeura presque déserte. Pour les remplacer, quand il s'aperçut qu'il ne lui reftoit plus que des maifons vuides, il fit publier dans tous les pays du voisinage, qu'on feroit de grands avantages à ceux qui voudroient venir s'y établir, de quelque

HISTOIRE

nation qu'ils fussent; Il se trouva asfez de gens que ce parti accommodoit. On leur donna les maisons abandonnées, & on leur accorda tous les droits, priviléges, & immunités, dont jouissoient les anciens citoiens,

& la ville se repeupla.

Comme, parmi ceux qui avoient quitté Alexandrie, il y avoit quantité de grammairiens, de philosophes, de géométres, de médecins, de musiciens, & d'autres maîtres de sciences & d'arts libéraux, il arriva de là que les sciences & les beaux arts commencérent à renaître en Gréce, dans l'Asie Mineure, dans les Iles, en un mot par tout où ces illustres réfugiés les portérent. Les guerres continuelles des successeurs d'Alexandre avoient presque éteint les sciences dans tous ces pays-là; & elles seroient tombées absolument parmi ces troubles, si elles n'avoient trouvé de la protection sous les Prolémées à Alexandrie. Le premier de ces Princes, par l'établissement de son Museon où il entretenoit des savans, & par la fondation de sa belle Bibliothéque, avoit attiré chez lui presque tout ce qu'il y avoit d'habiles gens en Gréce. Le se-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 3752 cond & le troisiéme aiant suivi en cela les traces du Fondateur, Alexandrie étoit devenue la ville du monde où les sciences & les arts libéraux étoient le plus cultivés, pendant que presque par tout ailleurs ils étoient absolument négligés. La plupart des. habitans de cette grande ville étudioient, ou s'attachoient à quelqu'un de ces beaux arts, qu'on leur faisoit apprendre dans leur jeunesse. Ainsi, quand la cruauté & l'oppression du Tyran dont je parle les obligea de chercher des retraites dans les pays étrangers, la ressource la plus générale qu'ils trouvérent, pour gagner leur vie, fut de se mettre à enseigner ce qu'ils savoient. Ils y ouvrirent donc des écoles; & comme la nécessité les pressoit, ils enseignoient à bon marché, ce qui groffissoit beaucoup le nombre de leurs écoliers. Par ce moien, les arts & les sciences commencérent à revivre dans tous les endroits de leur dispersion, c'est-à-dire dans tout ce que nous appellons l'Orient; précisément de la même manière qu'elles se sont renouvellées en Occident, à l'occasion de la prise de Constantinople par les Turcs...

376 HISTOIRE

cic. in Junta. Justement dans le tems que les Cop. dem. lib. étrangers venoient en foule repeupler 6. pgs. 173: Alexandrie, P. Scipion l'Africain le pss. 143: Alexandrie, P. Scipion l'Africain le pss. 143: Leure, Sp. Mummius, & L. Métel-Val. Max. lus y arrivérent de Rome en ambafbud. Le fade. C'étoit une maxime des Romains d'envoier fouvent des ambaffats de chea leure all'été again randre

mains d'envoier souvent des ambassas des chez leurs alliés, pour prendre connoissance de leurs affaires, & accommoder leurs différens. Ce fut dans cette vûe que l'on envoia alors en Egypte trois des plus grands hommes de l'Etat. Ils avoient ordre, comme je l'ai dit ailleurs, de passer en Egypte, en Syrie, en Asie, & en Gréce; & de voir en quel état étoient les affaires de tous ces pays-là : d'examiner comment on y observoit les Traités qu'on avoit faits avec eux, & de remédier à tous les desordres qu'ils y trouveroient. Ils s'acquittérent de leur commission avec tant d'équité . de justice, & d'habileté, & rendirent de si grands services à ceux à qui on les avoit envoiés, en remettant l'ordre parmi eux , & en accommodant leurs différens, que, dès qu'ils furent de retour à Rome, on y vit arriver des ambassades de tous les endroits où ils avoient passé, qui venoient reDES SUCCESS. D'ALEXAND. 377 mercier le Sénat de leur avoir envoié des personnes d'un si grand mérite, & dont ils ne pouvoient trop louer la

sagesse & la bonté.

Le premier endroit où ils allérent, fuivant leurs instructions, fut Alexandrie. Le Roi les y reçut avec une grande magnificence. Pour eux, ils l'affectoient si peu, qu'à leur entrée, Scipion, qui étoit le plus grand Seigneur de Rome, n'avoit avec lui qu'un ami, c'étoit le philosophe Panétius, & cinq domestiques. On a comptoit, dit un Hiftorien, non ses domestiques, mais ses victoires; & on l'estimoit, non pour fon or & fon argent, mais pour ses vertus & ses qualités personnelles. Quoi que, pendant tout le sejour qu'ils y firent, le Roi leur fit servir à table tout ce qu'il y avoit de plus délicat & de plus recherché, ils ne touchoient jamais qu'aux mêts les plus simples & les plus communs, méprisant tout le reste qui ne sert qu'à affoiblir l'esprit aussi bien que le corps. Telle étoit encore en ce temslà la modération & la tempérance des

a Cùm per socios & exteras gentes iter faceret, non mancipia sed victosìx numerabantur; nec

Romains: mais le luxe & le faste en

prirent bientôt la place.

Quand les Ambassadeurs eurent bien vû Alexandrie, & réglé les affaires qui les y amenoient, ils remontérent le Nil pour visiter Memphis, & les autres parties de l'Egypte. Ils virent de leurs propres yeux, ou par des informations faites sur les lieux mêmes, le grand nombre de villes, & la multitude prodigieuse d'habitans que contenoit cet Etat; la force que lui donnoit sa situation, la fertilité de son terroir, & tous les autres avantages dont il jouissoit. Ils trouvérent qu'il n'y manquoit rien pour le rendre puissant & formidable. qu'un Prince qui eût de la capacité & de l'application : car Physcon , qui y régnoit alors , n'étoit rien moins qu'un Roi. Il ne se peut rien de plus pitoiable que l'idée qu'il leur donna de lui dans toutes les audiences qu'ils en eurent. Pour sa cruauté, sa barbarie, son luxe, & ses autres vices, i'en ai déja dit quelque chose, & je serai obligé dans la suite d'en donner de nouvelles preuves. Son a corps ré-

a Quam cruentus civibus, tam ridiculus Ro- vultu deformis, & statu-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 479 pondoit assez à la laideur de soname. On ne pouvoit guéres en voir un plus contrefait. Sa taille étoit des plus petites; & avec cela, son ventre étoit d'une si énorme grosseur, qu'il n'y avoit point d'homme qui pût l'embrasser. C'est cette grosseur de ventre qui lui fit donner le lobriquet de Phyfcon. Sur un si vilain corps , il portoit une étofe si claire, qu'on en voioit toute la difformité. Il \* ne paroissoit jamais en public que fur un char, ne pouvant porter cette masse de chair qui étoit le fruit de son intempérance, finon lorsqu'il se promena avec Scipion. Aussi celui-ci, se tournant vers Panétius, lui dit à l'oreille en fouriant : Les Alexandrins nous ont l'obligation de voir marcher à pieleur Roi.

Il faut avouer, à la honte de la roiauté, que la plupart des Rois, dont nous parlons actuellement, deshonoroient, non seulement le trône, mais

ra brevis, & fagina ventris non homini fed belluz fimilis. Quam feditatem nimia fabtilitas perlucida veftis augebat, prorfus quafi aftu infpicienda præberentur, quæ omni fludio occulranda padibundo vito erant.

Juffin. lib. 8. cap. 8.

non lit dans chiénée:

non lit dans chiénée:

non lit dans chiénée:

non lit dans chiénée:

a traduit : Pedibus ille
a traduit : Pedibus ille
auuquam er regia prodibat, sed perperuo Scipione subnixus; aus lieu de,
nsis properer Scipionem.

Histoire l'humanité même, par les vices les plus affreux. On est effraié de voir dans cette longue liste de Rois dont j'ai raporté jusqu'ici l'histoire, combien il y en a peu qui soient dignes de ce nom. Quelle comparaifon de ces monstres de dissolution & de cruauté avec Scipion l'Africain l'un des trois Amballadeurs de Rome, qui étoit un prodige de sagesse & de vertu, telle qu'on la pouvoit trouver parmi des payens. Aussi Justin dit-il de lui, que pendant qu'il visitoit avec curiofité & confidéroit les raretés, d'Alexandrie, il étoit lui-même le spectaele de toute la ville. Dum inspicit urbem, spectaculo Alexandrinis fuit.

An.M. 3866. Justin. 1. 36. Strab. 1. 13. ag. 614. Plut. in Demetr. pag.

P48. 370.

Av.J.C.138. viron dans le tems dont nous parlons ici. Son neveu, qui portoit le même nom, & qui fut surnommé Philométor, lui succéda. Comme ce dernier étoit en bas âge quand Euméne fon Died. in Ex- pere mourut, il avoit été sous la tucerpt. Vales. telle de son Oncle, à qui la Couronne fut aussi laissée par le testament d'Euméne. Artale donna à son Neveu la meilleure éducation qu'il put ; & , en mourant, lui laissa le trône, quoiqu'il eût lui-même des fils : procédé

Attale roi de Pergame mourut en-

DES SUSCESS. D'ALEXAND. 381 Très rare & très louable la piupart des Princes ne fongeant pas moins à transmettre la Couronne a leur postérité, qu'à se la conserver à eux-mê-

mes pendant leur vie.

Ce fut un malheur pour le roiaume de Pergame. Philométor le gouverna de la manière du monde la plus extravagante & la plus pernicieuse. A peine fut-il fur le trône, qu'il le fouilla du sang de ses plus proches parens, & des meilleurs amis de sa maison. Il fit égorger presque tous ceux qui avoient servi avec une extrême fidélité son pere & son oncle, sous prétexte que les uns avoient tué sa mere Stratonice, qui étoit morte de maladie dans un âge fort avancé; & les autres sa femme Bérénice, morte d'un mal incurable qui lui étoit survenu fort naturellement, Il en fit mourir encore d'autres, sur des soupçons tout-à-fait frivoles : & leur mort entraînoit celle de leurs femmes, de leurs enfans, & de toute leur famille. Il faisoit faire ces exécutions par des troupes étrangéres qu'il avoit fait venir exprès de chez les barbares les plus sauvages & les plus cruels, pour en faire les instrumens de son énorme barbarie.

Après avoir ainsi massacré & sacri-sié à sa fureur les plus honnètes gens de son roiaume, il cessa de se montrer. On ne le vit plus paroitre dans la ville, ni manger en public. Il mit un habit usé; laissa croître sa barbe sans en prendre aucun soin, sit tout ce que failoient dans ces tems-là les personnes accusées d'un crime capital, comme s'il eût voulu par là reconnoitre les crimes qu'il venoit de commettre. De là il passa d'autres espéces de

les affaires, se retira dans son jardin, s'y mit à bécher lui-même, & y sema toutes fortes d'herbes venimeuses aufi bien que des bonnes: puis empoisonnant les bonnes du suc es méchantes, il les envoioit ainsi en présent à se amis. Il passa das ces extravagances cruelles tout le reste de son régne, qui, heureusement pour ses suijets, ne dura pas lontems; car il ne sut qué de cinq ans.

Il s'étoit mis en tête d'exercer le métier de fondeur. Il forma le projet d'un monument de cuivre pour sa An.M., 1871. mere; & , un jour d'été que la chaleur Ar J.C.: 131- étoit excessive, pendant qu'il travailloit à en fondre le métal, il lui prit

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 383 une fiévre chaude qui l'emporta au bout de sept jours, & délivra ses suiets d'un abominable tyran.

Il avoit fait un testament, par lequel il constituoit le peuple Romain son héritier. Eudéme de Pergame porta ce testament à Rome. L'Article Graceh. pag. dont il s'agit étoit exprimé en ces ter- cap. 20. mes. QUE LE PEUPLE ROMAIN SOIT CAP. 4. 6 37. HERITIER DE MES BIENS. Dès qu'on cap. 1. en eut fait la lecture, Tibérius Grac- lib. 2. cap. 4. chus Tribun du peuple, toujours at- Strab.l. 14. tentif à se concilier sa faveur , saisit Pag. 646. cette occasion, & étant monté sur la cop. 8-10. Tribune aux harangues, il proposa | Valer. Max. une Loi qui portoit, Que tout l'ar-lib. 3. cap. 2. gent comptant qui reviendroit de la luccession de ce Prince seroit distribué aux pauvres citoiens qui seroient envoiés en colonies dans le pays légué au peuple Romain, afin qu'ils eussent de quoi s'établir dans leurs nouvelles possessions, & se pourvoir des outils nécessaires à l'agriculture. Il ajouta, que quant aux villes & aux terres qui étoient de la domination d'Attale, il n'apartenoit pas au Sénat d'en ordonner, & qu'il en laisseroit la disposition au peuple : ce qui choqua extrêmement le Sénat. Ce Tribun fut tué peu de tems après.

384 HISTOIRE

Aw.M., 1872. Cependant Ariftonic, qui fe difoit Av.J.C.132 de la famille roiale, travailla à s'emparer des Etats d'Attale. En effer, il étoit fils d'Euméne, mais né d'une courtisane. Il n'eut pas de peine à engager dans son parti la plupart des villes, parce qu'elles étoient accoutumées de longue main à être gouvernées par des Rois. Quelques villes; par la crainte des Romains, refusérent d'abord de le reconnoitre: mais elles y furent contraintes par la force.

Av.M. 3873. Comme son parti se fortisioit de Av.J. 6.1311 jour en jour, les Romains envoiérent contre lui le Consul Crassus Mucianus, On a remarqué qu'il possédoit si parfaitement tous les dialectes de la langue grecque, qui formoient comme cinq langages différents, qu'il prononçoit ses arrêts selon la langue particulière de ceux qui plaidoient devant lui, ce qui le rendit fort agréable à tous les peuples de l'Asse Mineure. Tous les Princes voisins alliés du peuple Romain, les Rois de Bithynie, de Pont, de Cappadoce, de Paphlagonie, joignirent leurs troupes

aux siennes.

An.M., 1874. Malgré de si puissans secours, aiant
Av. J. C. 130. engagé mal-à-propos un combat,

lon.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 385 fon armée qu'il commandoit alors en qualité de Proconful, fut mife en déroute, & lui fait prifonnier. Il évita la honte d'être livré au Vainqueur par une mort qu'il s'artira lui-même. Sa tête fut portée à Aristonic, qui fit enterrer son corps à Smyrne.

Le Consul Perpenna, qui avoit succédé à Crassus, vengea bientôt sa mort. Etant accouru en Asie, il livra un combat à Andronic, désir entièrement son armée, l'assiègea peu après lui-même dans Stratonice, & enfin le fit prisonnier. Toute la Phrygie se

foumit aux Romains.

Il fit partir pour Rome Andronic An.M.,875, fur la flote, qu'il chargea de tous les An. J.C. 1129. tréfors d'Atrale. Manius Aquilius, qui venoit d'être nommé Conful, fe hâta de venir prendre sa place, pour terminer cette guerre, & lui ravir l'honneur du triomphe. Il trouva Andronic parti; & peu de tems après Perpenna, qui s'étoit mis en chemin, mourut de maladie à Pergame. Aquilius mit bientôt fin à cette guerre qui avoit duré près de quatre ans. La Lydie, la Carie, l'Hellespont, la Phrygie, en un mot tout ce qui compositoit le roiaume d'Attale, fur réduit

Tome IX.

386 HISTOIRE en province de l'Empire Romain sous le nom commun d'Asse.

Le Sénat avoit ordonné qu'on détruisît la ville de Phocée, qui s'étoit déclarée contre les Romains, & dans la guerre dont on vient de parler, & auparavant dans celle contre Antiochus. Les habitans de Marfeille, qui étoit une colonie de Phocée, touchés du danger de leurs Fondateurs, comme s'il se fût agi de leur propre ville, députérent à Rome pour implorer en leur faveur la clémence du Sénat & du peuple. Quelque juste que fût leur indignation contre Phocée, ils ne purent refuser sa grace aux vives sollicitations d'un peuple pour lequel ils avoient anciennement une extrême considération, & qui s'en rendoit encore plus digne par la tendre reconnoissance qu'il témoignoit pour ses peres & ses fondateurs.

La grande Phrygie fut accordée à Mithridate Evergéte roi de Pont, en récompense du secours qu'il avoit donné aux Romains dans cette guerre. Mais après sa mort ils l'enlevérent à son fils, (c'est le grand Mithridate) & la déclarérent libre.

Ariarathe roi de Cappadoce, qui

DIS SUCCESS. D'ALEXAND. 187 étoit mort dans cette même guerre, avoit laisse six enfans. Rome, pour récompenser dans les fils les services du pere, ajouta à leurs Etats la Lycaonie & la Cilicie. Ils trouvérent dans la Reine Laodice, non une mere, mais une cruelle marâtre. Pour s'affurer à elle seule l'autorité, elle fit périr par le poison cinq de ses enfans ; & le fixiéme auroit eu le même fort, si ses proches ne l'avoient enlevé aux mains parricides de cette Mégére, dont les peuples vengérent bientôt les crimes par une mort violente.

Manius Aquilius, de retour à Ro-An. M.; 878. me, reçut l'honneur du triomphe. Av. J. C. 116. Andronic, après y avoir été donné en spectacle au peuple, fut conduit dans la prison, où on l'étrangla. Telles furent les suites du testament du Roi

Attale.

Mithridate, dans la lettre qu'il écrivit dans la suite à Arsace roi des Parthes, accuse les Romains a d'avoir supposé un faux testament d'Attale, pour frustrer Andronic fils d'Euméne

a Simulato impio tefta-mento , filium ejus (Eu-ments ) Aristonicum , quia patrium regnum pe-

HISTOIRE du roiaume de son pere qui lui appar-

tenoit de droit : mais c'est un ennemi déclaré qui les charge de ce grief. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'Horace, dans une de ses odes, semble faire ce reproche au peuple Romain, & insinuer que c'est par fraude qu'il avoit eu cette succession :

29. lib. 2.

Neque Attali Ignorus heres regiam oocupavi.

Cependant il ne reste dans l'histoire aucune trace de brigue secrette ni de sollicitation de la part des Romains.

l'ai cru devoir raporter sans interruption toutes les suites de ce testament. Je reprends maintenant le fil de l'histoire.

## §. V.

Antiochus Sidéte assiège Jean Hyrcan dans Jérusalem, & reçoit la ville à capitulation. Il porte la guerre contre les Parthes , & y périt. Phraate , roi des Parthes , est vaincu à son tour par les Scythes. Physcon exerce d'horribles cruautés en Egypte. Une revolte générale l'oblige d'en sortir. Cléopatre sa première femme , est remise sur le trône. Elle implore le secours de Démétrius,

DES SUCCESS. B'ALEXAND. & est bientôt obligée de quitter l'Egypte. Physcon y retourne, & remonte sur le trône. Par son moien , Zébina chasse du trône Démétrius , qui est tué bientôt après. Le roiaume est partagé entre Cléopatre femme de Démétrius & Zé. bina. Celui-ci est vaincu & tué. Antiochus Grypus monte sur le trône de Syrie. Le fameux Mithridate commence à régner dans le Pont. Mort de Physcon.

SIM ON aiant été tué par trahison An.M., 8693 avec deux de ses enfans, Jean, un au- Av. J.C. 135. tre de ses fils, surnommé Hyrcan, fut xviproclamé Souverain Sacrificateur & 19/200. One Prince des Juifs à la place de son pere. Died. Edge. C'est ici que finit l'histoire des Maccabées.

Antiochus Sidéte, roi de Syrie, fit toute la diligence possible pour profiter de l'avantage que lui donnoit la mort de Simon, & s'avança à la tête d'une puissante armée pour réduire la Judée, & la réunir à l'Empire de Syrie. Hyrcan fut obligé de se renfermer dans Jérusalem. Il y soutint un long siège avec un courage incroiable. Réduit enfin à la dernière extrémité faute de vivres, il fit faire au R iii

HISTOIRE Roi des ouvertures de paix. On n'ignoroit pas dans le camp l'état où il le trouvoit. Ceux qui approchoient du Roi le pressoient de profiter de l'occasion qu'il avoit en main pour exterminer la nation Juive. Ils lui repréfentoient, remontant à des siécles éloignés, qu'ils avoient été chassés d'Egypte comme des impies, hais des dieux & détestés des hommes : qu'ils étoient ennemis de tout le reste du genre humain, puisqu'ils n'avoient de commerce qu'avec ceux de leur secte, & ne vouloient pas même manger ou boire, ni avoir aucune familiarité avec les autres, ni adorer les mêmes dieux; qu'ils avoient des loix, des coutumes, & une religion tout-à-fait différentes de celles de toutes les autres nations : qu'ainsi ils méritoient bien que les autres nations les traitassent aussi avec le même mépris, leur rendissent haine pour haine, & s'unissent ensemble pour les exterminer. Diodore de Sicile, aussi bien que Josephe, dit que ce fut par un pur effet de la généro-

la nation Juive ne fut pas extirpée Il voulut bien entrer en Traité

sité & de la clémence d'Antiochus que

dans cette occasion.

DES SÚCCESS. D'ALEXAND. 391 avec Hyrcan. On convint que les assiégés rendroient leurs armes, que les fortifications de Jérusalem seroient rafées, & qu'on paieroit au Roi un trìbut pour Joppe, & pour les autres villes que les Juifs avoient hors de la Judée: & la paix fut conclue à ces conditions. Antiochus avoit aussi demandé qu'on rebâtît la Citadelle de Jérusalem, & vouloit y mettre une garnison: mais Hyrcann'y voulut pas confentir, à cause des maux qu'avoit fait à la nation celle qui y avoit été pendant que cette Citadelle avoit subfisté; & il aima mieux paier au Roi la somme de cinq cens talens, qui lui fut demandée en équivalent. La capitulation s'exécuta; & pour ce qui ne pouvoit pas s'exécuter sur le champ, on donna des otages, entre lesquels il

y avoit un frere d'Hyrcan.

Scipion l'Africain le jeune étant An. M. 1870. allé commander en Espagne pendant Av. J. C. 134. la guerré de Numance, Antiochus Si-lib. 57. déte lui envoia de riches & magnifiques présens. D'autres Généraux en

auroient profité en se les appropriant. Scipion les reçut en public, assis sur son Tribunal, à la vûe de toute l'armée; & ordonna qu'on les mît en-

392 H I S T O I R E tre les mains du \* Questeur, pour en récompenfer les Officiers & les soldats qui se distingueroient dans le service. C'est à de pareils traits qu'on reconnoit une ame noble & généreuse.

As. M., 1873. Démétrius Nicator étoit retenu deAv. J. (2.13).

Jufin. 1, 130 puis plusieurs années en captivité par

Jufin. 1, 130 puis plusieurs années en captivité par

Jufin. 1, 130 puis plusieurs années en captivité par

Jufin. 1, 130 puis plusieurs années en captivité par

Jufin. 1, 130 puis plusieurs années en captivité mais

Jufin. 1, 130 puis plusieurs en captivité par

Jufin. 1, 130 puis plusieurs en captivité puis pro
Jufin. 1, 130 puis plusieurs en captivité puis puis plusieurs en captivité puis plusieurs en captivité puis plusieurs en captivité plusieu

gardé avec plus de foin, mais traité toujours avec la même magnificence. Ce n'étoir pas pure bonté & clémence de la part des Parthes: l'intérêt y entroit pour quelque chofe. Ils avoient des vûes fur le roiaume de Syrie, quelque éloigné qu'il fût; & ils attendoient un tems favorable, où, fous prétexte d'aller rétablir Démétrius sur fon trône, ils pussens sen emparer pour eux-mêmes.

<sup>\*</sup>Le Quefteur étoit le Tréforier de l'armée.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 393 Antiochus Sidéte, foit qu'il en fût averti ou non , prévint leur dessein , & mena contre Phraate une puissante armée. L'usurpation que les Parthes venoient de faire des plus riches & des plus belles provinces de l'Orient, que ses ancêtres avoient toujours possédées depuis Alexandre, étoit pour lui une raison pressante de réunir toutes ses forces pour les en chasser. Son armée étoit de plus de quatre vingts mille hommes, bien armés & bien disciplinés. Mais l'attitail du luxe y avoit joint une si grande multitude de vivandiers, de cuisiniers, de patissiers, de confituriers, de comédiens, de musiciens, de femmes de mauvaise vie, qu'il y en avoit près de quatre fois plus que de soldars : car on en faisoit monter le nombre à trois cens mille. Il peut y avoir ici de l'exagération: mais, quand on en rabattroit les deux tiers, il resteroit encore une nombreuse suite de bouches inutiles. Le luxe étoit à proportion aussi grand que le nombre de ceux qui en étoient les ministres. L'or 2 & l'argent brilloient partout, jusques sur la chaussu-

a Argenti autique tantum, ut ctiam gregarii rent, proculcarentque R v

794 HISTOIRE re des simples soldats. Les instrumens & les ustenciles de cussine étoient d'argent, comme s'il se fûr agi d'aller à un festin & non pas à la guerre.

Antiochus eut d'abord de grands fuccès. Il battit Phraate en trois batailles. Il reprit la Babylonie & la Médie. Toutes les provinces de l'Orient qui avoient autrefois appartenu à l'Empire de Syrie, fecouérent le joug des Parthes , & se soumirent à lui , excepté la Parthie même , où Phraate se troiva réduit dans les bornes étroites de son premier roiaume. Hyrcan , Prince des Juifs , accompagna Antiochus dans cette expédition , & aiant eu sa part dans toutes ces victoires , il revint chez lui chargé de gloire à la fin de la campagne & de l'année.

AN.M., 874. Le reste de l'armée passa l'hiver Av.J.C.1,00 dans l'Orient. Le nombre prodigieux des troupes, y compris l'artirail dont j'ai parlé, les obligea de se disperser, & de s'écarter si fort les unes des autres, qu'elles ne pouvoient pas aisément se rejoindre, & former un seul corps pour se défendre, si on les at-

materiam , cujus amore populi ferro dimicant. I ono ad bella pergerent. Cul:narum quoque argentea infinumenta fuere, i

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 395 taquoit. Les habitans, qu'ils fouloient extrêmement dans tous leurs quartiers, pour se venger & se défaire de ces hôtes incommodes à qui rien ne suffisoit, conspirérent avec les Parthes de les massacrer tous en un même jour dans leurs quartiers, fans leur donner le tems de se rassembler ; & la chose s'exécuta. Antiochus, qui avoit gardé quelques corps de troupes auprès de sa personne, se mit en devoir d'aller secourir les quartiers les plus proches de lui : mais îl fut accablé par le nombre, & y périt luimême. Tout le reste de l'armée fut ou massacré dans ses quartiers le même jour, ou fait prisonnier : de sorte qu'à peine d'un si grand nombre d'hommes en échapa-t-il quelquesuns pour aller porter en Syrie la triste nouvelle de cette boucherie.

Elle y répandit un grand deuil, & une grande consternation. On y pleura en particulier la mort d'Antiochus, Prince estimable par plusieurs bonnes qualités. Plutarque raporte de lui un Plut. in mot qui lui fait honneur. Un jour de Apophihegm. chasse s'étant égaré, & se trouvant seul, il se retira dans la cabane de pauvres gens , qui le reçurent du

HISTOIRE

mieux qu'il leur fut possible sans le connoitre. Pendant le souper, lui-même aiant fait tomber la conversation fur la personne & sur la conduite du Roi, ils dirent que c'étoit d'ailleurs un bon Prince, mais que sa trop grande passion pour la chasse lui faisoit négliger les affaires de son roiaume, & qu'il s'en reposoit sur des Courtisans, qui ne répondoient pas toujours à ses bonnes intentions. Antiochus ne répondit rien sur le champ. Le lendemain sa suite étant arrivée à la cabane, il fut reconnu pour ce qu'il étoit. Il raconta à ses Officiers ce qui s'étoit passé la veille, & leur, dit, comme par reproche: Depuis que je vous ai attachés à mon service , je n'ai entendu la vérité sur ce qui me regarde que du jour d'hier.

Phraate, battu trois fois par Antiochus, avoit enfin relâché Démérius, & l'avoit renvoié avec un corps de troupes en Syrie, dans l'espérance que se venue y pourroit causer quelques troubles qui obligeroient Antiochus d'y retourner. Mais, après ce massacre, il détacha un parti de cavalerie pour le rattraper. Démérius, aqui avoit craint quelque contr'ordre

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 397 de cette nature, avoit fait tant de diligence, qu'il avoit déja passé l'Euphrate avant que ce parti fût fur la frontière. Ainsi il recouvra ses Etats. & en fit de grandes réjouissances, pendant que tout le reste de la Syrie pleuroit & lamentoit la perte de l'armée, où il y avoit peu de familles qui n'euffent quelque proche parent.

Phraate fit chercher parmi les morts le corps d'Antiochus, & le fit mettre dans un cercueil d'argent. Il l'envoia en Syrie, pour le faire enterrer honorablement avec ses ancêtres; & aiant trouvé une de ses filles parmi les captives, il fut frapé de sa beauté, &

l'épousa. Antiochus étant mort, Hyrcan pro- Joseph. Anfita de l'occasion des troubles & des fig. x111. 17. divisions qui arrivérent dans tout peg. 761. l'Empire de Syrie pour étendre ses justin. 1. 36-Etats, en se rendant maître de plufieurs places de Syrie, de Phénicie, & d'Arabie qui étoient à sa bienséance. Il travailla aussi en même tems à fe rendre absolu & indépendant. Il y réussit si bien, que depuis ce tems-làni lui ni aucun de ses descendans ne. relevérent plus du tout des Rois des Syrie , & qu'ils secouérent entière398 HISTOIRE ment le joug de la sujettion, & celui

même de l'hommage.

Phraate, enflé de ses grands succès, An. M. 3875. Av.J.C.129. & de la victoire qu'il avoit rempor-Jujun.l. 39. & de la victoire qu'il avoit rempor-cap. 1. & lib. tée, voulut porter la guerre en Syrie, 42. cap. 1. 6 pour tirer vengeance de l'invasion qu'Antiochus avoit faite dans ses États. Mais, pendant qu'il faisoit ses préparatifs pour cette expédition, il lui survint une guerre de la part des Scythes, qui lui donna assez d'occupation chez lui, pour ne plus songer à aller inquiéter les autres. Se trouvant presse vivement par Antiochus comme nous l'avons vû, il avoit demandé du secours à ces peuples. Quand ils arrivérent, l'affaire étoit déja terminée ; & n'aiant plus besoin d'eux, il ne voulut pas leur donner les fommes dont il étoit convenu. Les Scythes tournérent aussitôt leurs armes contre lui-même, & lui firent la guerre pour se venger de l'injustice

qu'il leur faisoit.

C'étoit une grande faute à ce Prince, que d'avoir mécontenté des peuples si puissans par une bassie & sordide avarice : il en sit une seconde dans la guerre même, qui ne sut pas moins considérable. Pour se fortisser contre

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 399 cette nation, il chercha du secours parmi des gens dont il s'étoit fait encore plus hair que des Scythes : c'étoient les troupes étrangéres Grecques, qui avoient été à la solde d'Antiochus dans la derniére guerre contre lui, & qui avoient été faites prisonniéres. Phraate s avisa de les incorporer dans ses troupes, croiant par là les renforcer considérablement. Mais, dès qu'ils se virent les armes à la main, ils résolurent de se venger des injures & des mauvais traitemens qu'on leur avoit faits pendant leur captivité: & , quand on fut aux mains, ils passérent dans l'armée ennemie, & firent si bien pancher la balance, que Phraate fut battu . & qu'il se fit un grand carnage de son armée. Il y périt lui-même dans la déroute, & presque toute l'armée avec lui. Les Scythes & les Grecs se contentérent de piller le pays, & se retirérent chacun chez eux.

Quand ils se furent retirés, Artaban, oncle de Phraate, se fit couronner roi des Parthes. Il fut tué peu de jours après dans un combat par les Thogariens, autre nation Scyche. Son successeur fut Mithridate, qui pour se

HISTOIRE glorieuses actions a eu le surnom de Grand.

Pendant tous ces mouvemens dans An.M.;874. Av.J.C. 130. l'Empire de Syrie & dans celui des Juffin. 1. 38. 18. 69. Parthes, Ptolémée Physcon gardoit Valer. Max. toujours la même conduite en Egypte. 116. 9. cap. 2. J'ai déja remarqué comment, en Orefus lib. épousant Cléopatre sa sœur, & la veuve de son frere, il avoit égorgé entre f. cap. 10. Epir. Liv. se bras, le jour même des noces, Died. in Ex-le fils qu'elle avoit eu de son frere. pag. ;74. 6 Dans la suite, s'étant dégouté de la mere, il devint passionné pour une 19. XIII. 17. fille qu'elle avoit eue de Philométor,

qui portoit aussi le nom de Cléopatre. Il commença par lui faire violence : ensuite il l'épousa, après avoir chassé fa mere.

Il se fit aussi bientôt haïr des nouveaux habitans d'Alexandrie, qu'il avoit attirés pour la repeupler,& pour remplacer ceux que ses premiéres cruautés avoient obligés d'abandonner leur patrie. Pour les mettre hors d'état de lui nuire, il résolut de faire égorger tous les jeunes gens de la ville, qui en faisoient toute la force. Pour cet effet il les fit investir un jour par ses troupes étrangéres dans le lieu où le faisoient les exercices , lorsque l'asDES SUCCESS, D'ALEXAND, 401 femblée y étoit la plus nombreuse, & les fit tous passer au fil de l'épée. Tout le peuple en fureur courut mettre le seu au palais pour l'y brûler : mais il en étoit déja sorti quand ils y arrivérent, & il se sauva en Cypre avec sa femme Cléoparte & son fils Memphitis, En y arrivant, il apprit que ceux d'Alexandrie avoient mis le gouvernement entre les mains de Cléopatre qu'il avoit répudiée. Il leva aussité des troupes pour faire la guerre à cette nouvelle Reine & à ses adhérans.

Mais auparavant, dans la crainte An. M. 1871. que les Alexandrins ne prissent pour Roi son fils, à qui il avoit donné le gouvernement de la Cyrénaïque, il le fit venir auprès de lui, & le fit mourir dès qu'il fut arrivé, uniquement pour prévenir un prétendu danger, qui n'avoit de fondement que dans son imagination faussement allarmée. Cette barbarie irrita encore plus les esprits contre lui. On abbattit & on brifa toutes ses statues à Alexandrie. \* Il crut que c'étoit Cléopatre qu'il avoit répudiée qui avoit porté le peuple à cette action : & , pour s'en venger, il fit égorger devant lui Mem-

HISTOIRE phitis qu'il avoit eu d'elle, jeune Prince bien fait & de grande espérance. Ensuite il fit couper son corps en morceaux, les mit dans une caisse avec la tête entiére afin qu'on la reconnût, & l'envoia par un de ses gardes à Alexandrie, avec ordre d'attendre pour la lui présenter le jour de la naissance de cette Princesse qui approchoit, & qui devoit se célébrer avec beaucoup de magnificence. Ses ordres furent exécutés. La caisse lui fut rendue au milieu de la joie de la Fête, qui fut bientôt changée en deuil & en lamentations. On ne fauroit exprimer l'horreur que la vûe de ce triste objet excita contre le Tyran, dont la monstrueuse barbarie avoit produit un crime si dénaturé & si inoui. On exposa aux yeux du peuple cet abominable présent. Il y produisit le même effet que sur la Cour, qui avoit eu la première ce triste spectacle. On courut aux armes, & on ne songea qu'à empécher ce monstre de jamais remonter sur le trône. On forma une armée, dont le commandement fut donné à Marfyas que la Reine avoit nommé Général, & l'on prit toutes les précautions possibles pour la défense du pays.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 403
Ptolémée Physicon, de son côté, An.M.; 876.
aiant formé une armée, en donna le Av. J. C. 118.

commandement à Hégéloque,& l'envoia contre les Alexandrins. Il se donna une bataille, qu'Hégéloque gagna. Il fit même Marsyas prisonnier, & l'envoya chargé de chaînes à Physcon. On s'attendoit que ce cruel Tyran le feroit mourir dans les tourmens. Le contraire arriva. Il lui accorda le patdon, & le relâcha. Car voiant par expérience que ses cruautés ne lui attiroient que des malheurs, il commença à s'en lasser, & voulut se faire honneur de son indulgence. Cléopatre, réduite à une grande extrémité par la perte de son armée qui fut presque toute taillée en piéces dans la déroute, envoia demander du secours à Démétrius roi de Syrie, qui avoit époufé la fille ainée qu'elle avoit eue de Philométor, & lui promit la Couronne d'Egypte pour sa récompense. Démétrius accepta, sans balancer, cette proposition, vint avec toutes ses troupes, & forma le siège de Péluse.

Ce Prince n'étoit guéres moins hai des Syriens pour sa hauteur, sa tyrannie, & ses débauches, que Physcon

HISTOIRE l'étoit des Egyptiens. Quand ils le virent éloigné, & occupé au siége de Péluse, ils se soulevérent. Ceux d'Antioche commencérent, ensuite ceux d'Apamée; & plusieurs autres villes de Syrie suivirent leur exemple, & se joignirent à eux. Démétrius fut obligé de laisser l'Egypte, pour réduire ses propres sujets. Cléopatre destituée du secours qu'elle en avoit attendu, mit tous ses trésors sur des vaisseaux, & se réfugia auprès de Cléopatre sa fille reine de Syrie.

Cette Cléopatre la fille avoit époufé en premières noces Alexandre Bala . & ensuite ce Démétrius du vivant de son pere Philométor. Mais Démétrius aiant été pris par les Parthes, & retenu prisonnier, elle avoit épousé Antiochus Sidéte, frere de Démétrius. Après la mort de Sidéte, elle étoit revenue à Démétrius son premier mari, qui, relâché par les Parthes, étoit rentré en Syrie; & elle tenoit sa Cour à Ptolémaïde, quand sa mere la vint trouver.

Physcon, dès que Cléopatre eut An.M.;877. Av.J.C.127 abandonné Alexandrie, y retourna, & rentra en possession du gouvernement. Car, après la défaite de Mar-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 405 Ivas & la fuite de Cléopatre, il n'y avoit plus personne en état de l'en empécher. Après s'être un peu affermi, pour se venger de l'invasion de Démétrius, il appuia contre lui un imposteur nommé Alexandre Zébina, C'étoit le fils d'un fripier d'Alexandrie. Il se disoit fils d'Alexandre Bala, & prétendoit, en cette qualité, que la Couronne de Syrie lui appartenoit. Physcon lui prétaune armée pour s'en mettre en possession. Il ne fut pas plutôt en Syrie, que, sans examiner les droits du Prétendant, on vint en foule prendre son parti, parce qu'on ne pouvoit souffrir Démétrius. Ils ne se mettoient pas en peine quel Roi ils prenoient, pourvû qu'ils se défissent de lui.

A la fin une bataille en décida. Elle fe donna auprès de Damas en Célésyrie. Démètrius y fur entièremen défait, & s'enfuit à Ptolémaïde où étoit Cléopatre fa femme. Elle, qui avoit toujours fur le cœur fon mariage avec Rhodogune chez les Parthes, prit cette occasion de s'en venger, & lui fit fermer les portes de la ville, Ne diroit-on pas, que, dans le siécle dont j'écris l'histoire, il y a entre les

princes & les Princesses comme un combat & une émulation à qui se difinguera par plus de scelératesse & de noirceur ? Démetrius sur obligé de s'ensur à Tyr, où il sur tué. Après sa mort, Cléopatre conserva une partie du roiaume : Zébina eut tour le reste, & pour s'y affermir, il sit une alliance étroite avec Hyrcar, qui prosita en habile homme de toutes ces divisions pour se bien établir, & pour p'ocurer à ses peuples l'affermissement de la liberté, & plusseurs avantages considérables, qui rendirent les Justs re-

doutables à leurs ennemis. Il avoit envoié l'année précédente tiq. xiii. 17. une Ambassade à Rome pour renouveller le Traité fait avec Simon son pere. Le Sénat reçut très-gracieusement ces Ambassadeurs, & leur accordatoutce qu'ils demandoient. Et , parce qu'Antiochus Sidéte avoit fait la guerre aux Juifs nonobstant le Décret des Romains, & l'alliance contractée avec Simon; qu'il leur avoit pris plusieurs villes; les avoit rendutributaires pour Gazara, Joppé, & quelques autres places qu'il leur avoit cédées; & qu'il les avoit fait consentir par force à une paix desavantageuse, en assiégeant la

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 407 ville de Jérusalem : sur ce que les Ambassadeurs exposérent la-dessus au Sénat, on condanna tout ce qui s'étoit fait contre les Juifs de cette maniére depuis le Traité fait avec Simon ; & il fut résolu que Gazara, Joppé, & les autres places que les Syriens leur avoient enlevées, ou qu'ils avoient rendu tributaires contre la teneur de ce Traité, leur seroient restituées, & exemtées de tout hommage, tribut, ou autre servitude. On conclut aussi que les Syriens les dédommageroient de toutes les pertes qu'ils leur avoient causées contre ce que le Sénat avoit réglé dans le Traité fait avec Simon : enfin que les Rois de Syrie renonceroient à seur prétendu droit de faire marcher leurs troupes fur les terres des Juifs.

Des essains effroiables de sauterelles An. M. 1879, firent, dans le tems dont nous par Ar. Leir. lons, des ravages inouis en Afrique. 16.5 co. Elles broutérent tous les fruits de la capt. 11.5 terre. Ensuite aiant été emportées par le vent dans la mer, leurs corps morts furent raportés par les vagues sur le rivage, où ils se pourrirent, & infedérent tellement l'air, que cette infedition causa une peste, qui, dans la

408 HISTOIRE Lybie, dans la Cyrénaïque, & dans quelques autres endroits de l'Afrique, emporta plus de huit cens mille ames.

An.M., 880. Nous avons vû que Cléopatre s'éAv.J. 6.114 toit emparée d'une partie du roiaume
lib. 60. de Syrie à la mort de Démétrius NiJuffin. lib.
33. 629. 1.6 cator son mari. Il avoit eu de cette
2. ppinn. in
6. princesse deux fils, dont l'aîné, qui
6. princesse deux fils, son l'aîné, qui
6. princesse deux fils, son l'aîné, qui
6. princesse deux fils, son l'aîné, qui

ter sur le trône de son pere, & qui effectivement se sit déclarer Roi. La mere ambitieuse vouloit régner ellemême, & trouvoit fort mauvais que fon fils voulût s'établir à son préjudice. Elle avoit aussi lieu de craindre qu'il ne lui prît envie de venger la mort de son pere, dont on savoit fort bien qu'elle avoit été cause. Elle le tua de ses propres mains, en lui enfonçant un poignard dans le sein. Il ne régna qu'un an. On a de la peine à comprendre qu'une femme & qu'une mere soit capable de se porter à de si horribles excès. Mais, dès que quelque passion injuste domine dans le cœur , c'est une source de toutes fortes de crimes. Quelque douce qu'elle paroisse, elle n'est pas bien éloi-gnée de s'armer de poignards, & d'avoir recours au poison; parce que

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 409 Youlant venir à bout de ses desseins, elle tend naturellement à détruire

tout ce qui s'y oppose.

Zébina s'étoit rendu maître d'une partie du roiaume de Syrie. Trois de les principaux Officiers le révoltérent contre lui, & se déclarérent pour Cléopatre. Ils prirent la ville de Laodicée, & voulurent défendre la place contre lui. Mais il sut bien les ranger. Ils se soumirent, & il leur pardonna avec une clémence & une grandeur d'ame fort extraordinaires, & ne leur fit aucun mal. Ce Prince supposé avoit effectivement le cœur fort bon. Il recevoit avec des manières affables & prévenantes tous ceux qui avoient affaire à lui, de forte qu'il se faisoit aimer de tout le monde, & même de ceux qui d'ailleurs détestoient l'imposture par laquelle il avoit usurpé la Couronne.

Mithridate Evergéte, roi de Pont, moutru cette année : il fut affalliné par fes propres gens. Son fils qui lut fuccéda, est le fameux Mithridate Eupator, qui disputa si lontems aux Romains l'Empire de l'Asie, & qui soutint contre eux une guerre de près de trente ans. Il n'avoit que douze aux

Tome IX.

quand fon pere mourur. Je ferai de

fon histoire un article à part.

An. M. 1881. Cléopatre, après avoir tue

Cléopatre, après avoir tué son fils Av. J.C.123. aîné, crut qu'il étoit de son intérêt de faire un Roi titulaire, sous le nom de qui elle pût cacher l'autorité qu'elle vouloit se conserver toute entiére. Elle sentoit bien que des peuples guerriers, accoutumés à être gouvernés par des Rois, regarderoient toujours le trône comme vacant pendant qu'il ne seroit rempli que par une Princesse, & qu'ils ne manqueroient pas de l'offrir à quelque Prince qui se préfenteroit. Elle fit donc revenir fon autre fils Antiochus d'Athénes, où elle l'avoit envoié pour son éducation, & le fit déclarer Roi dès qu'il fut arrivé. Mais ce n'étoit qu'un vain titre. Elle ne lui donnoit aucune part aux affaires ; & comme ce Prince étoit fort jeune, n'aiant pas plus de vingt ans ; il la laissa gouverner assez patiemment pendant quelque tems. Pour le distinguer desautres Antiochus, on lui donne ordinairement le furnom de \* Grypus, qui est pris de son grand nez, Josephe l'appelle Philométor : mais ce

<sup>\*</sup> Tpunc, en grec , figuifie | aquilin.

DES SUCCESS. D'ALEKAND. 411 Prince dans ses médailles, prenoit le

titre d'Epiphane.

Zébina s'étant bien établi, après An.M.; 8820 la mort de Démétrius Nicator, dans Av. J.C. 1246 la possession d'une partie de l'Empire de Syrie ; Physcon, qui le regardoit comme sa créature, prétendoit qu'il lui en fit hommage. Zébina refusa nettement d'entrer dans ses vûes, Physcon résolut de l'abbattre comme il l'avoit élevé, & s'étant accommodé avec sa niéce Cléopatre, il envoia une armée considérable à Grypus, & lui donna sa fille Tryphéne en mariage. Grypus, par le moien de ce fecours, défit Zébina, & l'obligea de se retirer à Antioche. Celui-ci s'avisa, pour fournir aux frais de la guerre, de piller le temple de Jupiter. Aiant été découvert, les habitans se soulevérent, & le chasserent de la ville. Il fut encore quelque tems errant de lieu en lieu à la campagne : mais à la fin on le prit, & on le fit mourir.

Après la défaite & la mort de Zé- AN. M. 3884. bina, Antiochus Grypus, fe sentant Av. J.C. 120. ailez âgé, voulut commencer à gouverner par lui-même. L'ambitieuse Cléopatre, qui voioit par là diminuer fon pouvoir & éclipfer fa grandeur,

412 HISTOIRI

ne put le souffrir. Pour se rendre de nouveau maitresse absolue de tout le gouvernement de la Syrie, elle résolut de se défaire de Grypus comme elle avoit déja fait de son frere Séleucus; & de donner la Couronne à un autre fils qu'elle avoit eu d'Antiochus Sidéte ; sous qui, parce qu'il étoit en bas âge, elle espéroit avoir encore lontems l'autorité roiale entre les mains, & prendre des mesures justes pour s'y établir si bien , qu'elle lui resteroit toute sa vie. Cette méchante femme prépara pour cet effet une coupe empoisonnée, qu'elle préfenta un jour à Grypus comme il rentroit fort échaufé de quelque exercice qu'il venoit de faire. Mais ce Prince aiant été informé de son dessein, la pria d'abord, comme par honnêteté pour sa mere, & la pressa même de prendre cette coupe pour elle-même; & , fur le refus constant qu'elle en fit, aiant fait paroitre quelques témoins, il lui fit entendre que le seul moien qui lui restoit de se purger du soupçon qu'on formoit contre elle, étoit de boire la liqueur qu'elle lui avoit offerte. Cette malheureuse Princesse. qui se voioit sans issue & sans ressour-

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 411 ce, avala la coupe. Le poison fit fon effet sur le champ, & délivra la Syrie de ce monstre, qui par ses crimes inouis avoit été si lontems le fléau de cet Etat. Elle avoit été femme \* de trois Rois de Syrie, & elle fut mere de quatre. Elle avoit causé la mort de deux de ses maris ; & pour ses enfans, elle en tua un de sa propre main . & vouloit se défaire aussi de Grypus par le poison, qu'il lui sit avaler à elle-même. Ce Prince, après cela, mit bon ordre à ses affaires, & régna plusieurs années en paix & en tranquillité, jusqu'à ce que son fre re Antiochus de Cyzique lui suscite les troubles dont on parlera dans la fuite.

Ptolémée Phylcon, roi d'Egypte, An.M., 887. après avoir régné 29 ans depuis la Av.J.C.117. mort de son frere Philométor, mou- Grac. Enfeb. rut enfin à Alexandrie. On n'a guéres Scal. vû de régne plus tyrannique, ni plus Don. 1xrempli de crimes que le sien.

\* Les trais Rois de Syrie qu'elle ent pour maris , fu-nrai : Alexandre Bala , Dénéreus Nicates, & Anisahus ; & Antischus de Dénéreus Nicates, & Anisahus Se-rialus, Sidit.: Ses quaire det. fils , font : Antiochus, d A.

## 414 HISTOIRE

§. V .I.

Ptolémée Lathyre succède à Physcon. Guerres entre Grypus & son frere Antiochus de Cyzique pour le roiaume de Syrie. Hyrcan se fortiste en Judée. Sa mort. Aristobule lui succède , & prend le titre de Roi. Il eut pour succeffeur Alexandre Jannée. Cléopatre chasse Lashyre d'Egypte, & lui substitue Alexandre son frere cadet. Guerres entre cette Princesse & ses fils. More de Grypus. Ptolémée Apion laisse le roiaume de la Cyrenaique aux Romains.. Continuation de guerres en Syrie & en Egypte. Les Syriens choififfent pour roi. Tigrane. Lathyre oft rétabli sur le trône d'Egypte. Il meurt. Alexandre sone neveu lui succède. Nicomède , roi de-Bithynie , laisse le peuple Romain fon héritier.

As.M.,1887. Physicon, en moutant, avoitJulin, 1.19; laisse trois fils. Le premier, nomméjulin, 1.19; laisse trois fils. Le premier, nomméper 1-4-67. Apion, étoit un fils naturel, qu'il.
Julinat, sin avoit eu d'une concubine. Les deux
forme d'in autres étoient légitimes : il les eut de
strait 1.17. Cléopatre sin niées, qu'il époussa après
Ps. 78.
Ps. 18.
La avoir répudié sa mere. L'aînés appelcapes, d'ils. loit Lathyre, & l'autre Alexandre.
6. cap. 30.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 417 Il laissa par son testament le roiaume Porphyr. de la Cyrénaïque à Apion ; & celui Grac. Enfeb. d'Egypte à sa veuve Cléopatre, & à Joseph. Ancelui de ses deux fils qu'elle choisiroit iq. x111. 18. elle-même. Cléopatre, croiant qu' A- cerpt. Vales. lexandre seroit le plus complaisant, pag. 185. se déterminoit à le prendre : mais le peuple ne voulut pas souffrir qu'on fit perdre à l'autre son droit d'ainesse, & obligea la Reine à le faire revenir de Cypre, où elle l'avoit fait reléguer par son pere, & à l'associer avec elle à la Couronne. Mais, avant qu'on lui fit prendre possession du trône à Memphis selon la coutume, elle l'obligea à répudier Cléopatre sa sœur aince qu'il aimoit beaucoup, & à prendre Séléne sa cadette, pour laquelle il n'avoit nulle inclination. De telles dispositions ne promettent pas un régne fort pacifique.

A fon Couronnement il prit le titre de Soter, Quelques Auteurs hui donnent celui de Philométor: mais Lathyre est celui par lequel la plupart des historiens le distinguent. Cependant, comme ce n'étoit qu'une espéce de \* sobriquet, on n'oloit le

<sup>\*</sup> Actores signific une espése de pois chuhe , qu'on aplest venu le surma de la fu-S iiij

416 HISTOIRE

lui donner sérieusement de son teme. Antiochus Grypus, roi de Syrie, AN. M.; 890. Av.J.C.114. se préparoit à faire la guerre aux Juifs, lorsqu'il lui tomba sur les bras une guerre domestique, qui lui fut suscitée par Antiochus de Cyzique son frere de mere. Il étoit fils de Cléopatre & d'Antiochus Sidéte, & né pendant que Démétrius étoit prisonnier chez les Parthes. Quand Démétrius revint, & rentra en possession de ses Etats après la mort d'Antiochus Sidéte, sa mere, pour le mettre en sureté, l'avoit envoié à Cyzique, ville située sur la Propontide dans la Mysie Mineure, où il fut élevé par les soins d'un fidéle Eunuque nommé Cratére, à qui elle l'avoit confié. De là vient le surnom de Cyzicénien qu'on lui donne. Grypus, à qui il donnoit de l'ombrage , voulut le faire empoifonner. On découvrit son dessein ; & le Cyzicénien, pour se défendre, fut contraint de prendre les armes, & de tâcher à faire valoir les prétenrions qu'il avoit à la Couronne de Syrie,

> mille de Cicéron. Il faloit te sorte, au visage appaque Lathyre est quelque remment, ou cela chaque, marque bien visible de cetdavantage.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 417

Cléopatre, que Lathyre avoit été An. M. 1891. contraint de répudier , se voiant li-Av.J.C.113. bre, se donna au Cyzicénien. Elle lui apporta en dot une \* armée, pour s'en servir contre son concurrent. Les forces se trouvant par là à peu près égales, les deux freres en vinrent à une bataille, où le Cyzicénien aiant eu le malheur d'être défait, il se retira à Antioche. Il y laissa sa femme qu'il crut en sureté, & s'en alla lever de nouvelles troupes pour rétablir fon armée.

Mais Grypus alla aussitôt assiéger la ville, & la prit. Tryphéne sa femme lui demanda, instamment de lui mettre Cléopatre sa prisonnière entre les mains. Quoique sa sœur de pere & de mere, elle étoit si excessivement indignée de ce qu'elle avoit époufé leur ennemi , & lui avoit donné une armée contr'eux , qu'elle vouloit lui ôter la vie. Cléopatre s'étoit mise fous la protection d'un Sanctuaire re-

<sup>\*</sup> On trouve dans les der- | tie de l'armée de Grypus , nières édicions de Justin les | la condustit à son mari. paroles fuivantes : exercirum Grypi follicitatum, velut dotalem, ad mari-tum deducit; ce qui mar-que que Cleopatre aiant neuffi à débancher une par-

Dans plusieurs éditions ou lit Cypti an lien de Grypi , ce qui marqueroit que Cleoratre avoit une armie an Czyre.

## HISTOIRE gardé comme inviolable : c'étoit undes temples d'Antioche. Grypus ne: vouloit pas avoir pour sa femme une complaifance, dont il voioit bien les. funestes suites dans la rage où elle étoit. Il lui allégua la fainteté de l'asyle où sa sœur s'étoit réfugiée. Il lui représenta que sa mort ne leur feroit d'aucune utilité, & ne feroit: aucun tort au Cyzicénien. Que dans. toutes les guerres domestiques ou! étrangéres, où ses ancêtres s'étoient trouvés engagés, on n'avoit jamais. vû qu'après la victoire on cût ufé. de cruauté envers les femmes, sur tout envers une si proche parente. Que Cléopatre étoit sa sœur à elle, & la. proche \* parente à lui. Qu'ainsi il la prioit de ne lui en plus parler, parce qu'il ne pouvoit pas y consentir. Tryphéne a, loin de se rendre à ses raisons, entra dans une plus grando fureur par un sentiment de jalousie, s'étant mise dans la tête que ce n'é-

toit pas par pitié, mais par amour, que son mari prenoit ainti le parti

<sup>\*</sup> Son pere Physicon étoit | liebri pertinacia accendia .

encle de Cleopatre mere de tur , rata non mifericor-Grypus. diz hac verba , sed amoa Sed quanto Grypus ris effe. Juftin. abnuir, tanto foror mu-

DE'S SUCCESS. D'ALEXAND. 416 de cette malheureuse Princesse. Elle: envoia donc des soldats dans le temple, qui ne purent l'arracher autrement de l'autel, qu'en lui coupant les mains dont elle le tenoit embrasse. Cléopatre expira en prononçant mille exécrations contre les parricides auteurs de sa mort, & recommandant au dieu, sous les yeux de qui cette barbare cruauté avoit été exercée, le soin d'en tirer vengeance.

Cependant l'autre Cléopatre, mere: commune de ces deux sœurs, ne paroissoit touchée ni du fort de l'une, ni du crime de l'autre. Son cœur, qui n'étoit susceptible que d'ambition, étoit si occupé du desir de régner, qu'elle ne songeoit qu'aux moiens de se soutenir en Egypte, & d'y retenir entre ses mains l'autorité absolue pendant toute sa vie. Pour se mieux affermir, elle donna le roiaume de Cypre à Alexandre son cadet, afin de tirer de lui l'assistance dont elle auroit besoin, si jamais Lathyre vouloit lui disputer l'autorité qu'elle. avoit résolu de garder.

La mort de Cléopatre en Syrie ne de AN. M. 1892, meura pas lontems impunie. Le Cyzi. Av. J.C. 110

cénien revint à la tête d'une nouvelle:

420 HISTOFRE armée livrer une seconde bataille & son frere, le désit, prit Tryphéne, & lui sit sousseries que sa

lui fit fouffrir les tourmens que sa cruauté envers sa sœur avoit bien mérités.

Grypus fut obligé d'abandonner la Syrie au vainqueur. Il se retira à Aspendus en Pamphylie, ce qui lui fait donner quelquefois dans l'histoire le

An. M. 3893. nom de l'Afpendien. Mais un an après de l'Aspendien. Mais un an après de l'Aspendien. Les deux freres partagérent enfuitecet Empire entr'eux. Le Cyzicénien eut la Célé-Syrie & la Phénicie, & fit sa résdence à Damas. Grypus eut tout le reste, & demeura à Antioche, Tous deux donnoient également dans le luxe, & dans plusieurs autres ex-

cès.

Ax.M.1894. Pendant que ces deux freres confuAx.J.C.:10-moient leurs forces l'un contre l'au1997. 211. 17-tre, ou s'endormoient, après la paix,

dans une lâche mollesse, Jean Hyrcan augmentoit se richesses & son pouvoir: & voiant qu'il n'avoit tien a craindre de leur part, il entrepritde réduire la ville de Samarie. Il envoia Aristobule & Antigone, deux de ses fils, en sormer le siège. Les Samaritains demandérent du secours au DES SUCCESS. D'ALEXAND. 4222 Cyzicénien roi de Damas. Il y vint à la tête d'une armée. Les deux fretes fortirent de leurs lignes. Il y eut une bataille, où Antiochus fut battu, & pourfaivi jusqu'à Scythopolis, & e eut beaucoup de peine à se lauver.

Les deux freres après cette victoi- An. M. 289 12 re, retournérent au siège, & pressérent la ville si vivement, qu'elle sut obligée une seconde fois d'envoier solliciter le Cyzicénien de venir encore à fon secours. Mais il n'avoit pas affez de troupes pour entreprendre de faire lever le siège : on en demanda à Lathyre roi d'Egypte, qui accorda fix mille hommes contre l'avis de sa mere Cléopatre. Comme elle avoit deux Juifs pour Favoris, pour Ministres, & pour Généraux, Chelcias & Ananias, tous deux fils d'Onias qui avoit bâti le temple d'Egypte ; ces deux Ministres , qui la gouvernoient entiérement, la portoient à favoriser leur nation, & par égard pour eux elle ne vouloit rien faire qui fût préjudiciable aux Juifs. Peu, s'en falut qu'elle ne déposat Lathyre, pour s'être engagé dans cette guerre lans fon confentement, & même contre fa volonté.

Quand les troupes auxiliaires d'E: gypte furent arrivées, le Cyzicénien les joignit avec les siennes. Il n'osa: cependant venir attaquer l'armée qui formoit le siège, & se contenta par ses courses & par des détachemens de ravager le pays, pour faire diversion, & engager l'ennemi à lever le siège, afin d'aller défendre son propre pays. Mais , voiant que l'armée ennemie ne faisoit aucun mouvement, & que la sienne étoit fort diminuée par la défaite de quelques partis, par la défertion, & par d'autres accidens; il crut que c'étoit trop exposer sa perfonne que de demeurer avec une armée si affoiblie, & se retira à Tripoli. Il laissa le commandement à deux de ses meilleurs Généraux, Callimandre & Epicrate. Le premier se fit tuer dans une entreprise téméraire, où tout le parti qu'il avoit mené périt aussi bien que lui. Epicrate, se voiant sans espérance de succès, ne songea qu'à tirer: pour ses intérêts particuliers le meilleur parti qu'il put de l'état où il fe trouvoit. Il traita secrettement avecs Hyrcan, & pour une somme d'argent : qu'il en reçut il lui livra Scythopolis,. & toutes les autres places que les Syriens avoient dans le pays, ne comptant.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 4237 pour rien son devoir, son honneur, sa réputation, & pour tout une fomme peutêtre assez peu considérable.

Samarie, destituée de toute apparence de secours, se vit contrainte, après avoir foutenu un siége d'un an, de se rendre enfin à Hyrcan. Il la fit d'abord démolir. Les murailles de la ville, les maisons des particuliers, tout fut abbattu & rafé jufqu'aux fondemens : & pour empécher qu'elle ne fût jamais rebâtie, il fit faire entout fens, dans la nouvelle esplanade de la ville rasée, des fossés larges & profonds, on il fit entrer l'eau. Elle ne fut rétablie que du tems d'Hérode, qui donna à la nouvelle ville qu'il fit rebâtir le nom de \* Sébaste, en l'hon- \* Essanta neur d'Auguste.

Hyrcan se vit alors maître de toute la Judée, de la Galilée, de la Samarie, & de plusieurs places frontiéres; & devint par là un des Princes les plus confidérables de son tems. Aucun de ses voisins n'osa plus l'attaquer : il passa le reste de ses jours dans un parfait repos par raport aux affaires du dehors.

Mais sur la fin de ses jours il ne An. M.; 896. trouva pas la même tranquillité au de- Av. J.C.108.

HISTOIRE dans. Les Pharifiens, secte violente & mutine, lui causérent beaucoup de chagrin. Par une profession affectée d'attachement à la loi & de rigidité dans les mœurs, ils s'étoient acquisune réputation qui leur donnoit un grand empire sur l'esprit du peuple. Hyrcan avoit tâché par toutes sortes de bienfaits de les mettre dans ses intérêts. Outre qu'il avoit été élevé parmi eux , & avoit toujours fait profession de leur secte, il les avoit protégés & fervis en toute occasion : & . pour se les attacher davantage, il avoit depuis peu invité leurs Chefs à un régal magnifique, où il leur fit un discours bien capable de toucher des esprits raisonnables. Il leur représenta, Que c'avoit toujours été son intention, comme ils le savoient bien, d'être juste dans ses actions à l'égard des autres hommes, & de faire à l'égard de Dieu tout ce qui lui étoit agréable, selon la doctrine enseignée par les Pharisiens. Qu'il les conjuroit donc, s'ils voioient qu'il s'écartat en quelque chose du grand but qu'il se proposoit dans ces deux régles, de lui donner leurs instructions, afin qu'il pût y remédier & s'en corriger.

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 419 Une telle difposition est fort louable dans les Princes, & dans tous les hommes: mais elle doit être accompagnée de prudence & de discernement.

Toute l'assemblée applaudit au discours d'Hyrcan, & le combla de louanges. Un seul homme, il s'appelloit Eléazar, esprit turbulent & feditieux , se levant prit la parole , & lui dit : " Puisque vous souhaitez · qu'on vous dise la vérité librement, s si vous voulez montrer que vous · êtes juste, quittez la Souveraine Sao crificature, & contentez-vous du . Gouvernement civil. « Hyrcan furpris lui demanda quelles raifons il avoit de lui donner ce conseil. Eléazar répliqua, qu'on savoit sur le témoignage de personnes âgées & dignes de foi, que sa mere étoit une captive ; & qu'en qualité de fils d'une étrangére il étoit incapable par la Loi de posséder cette charge. Si le fait eût été véritable, Eléazar auroit eu raifon, car la Loi étoit expresse sur cet article: mais c'étoit une fausse suppo- 15. fition, & une pure calomnie; & tous les affiftans blamérent extrêmement celui qui l'avoit avancée, & en mar-

Levis. 21s

416 HISTOTRE

Cependant cette avanture fut l'occasion de bien des troubles. Hyrcandru outré qu'on eût eu l'infolence de diffamer ains sa mere, de porter atteinte à la pureté de sa naissance, & de sapper par contrecoup le droit qu'il avoit à la Souveraine Sacrisicature. Jonathan, son ami intime, & zélé Sadducéen, profita de cette occasion pour l'animer contre tout le parti, & pour l'artirer dans celui des Sadducéens.

Deux sectes puissantes dans la Judée, mais entiérement opposées de fentimens & d'intérêts, y partageoient tout le crédit : celle des Pharifiens, & celle des Sadducéens, Les premiers se piquoient d'une observance exacte de la Loi, & y ajoutoient un grand nombre de Traditions, qu'ils prétendoient avoir reçues de feurs ancêtres, & auxquelles ils étoient beaucoup plus attachés qu'à la Loi même, quoique souvent elles y fullent contraires. Ils reconnoissoient l'immortalité de l'ame, & par consequent une autre vie après celle-ci. Ils affectoient un extérieur de vertu, de régularité, d'austérité, qui les faisoit fort considérer du peu-

DES SUCCESS: D'ALEXAND. 417 ple. Mais sous cet extérieur imposant ils cachoient les plus grands vices: une avarice fordide, un orgueil insupportable, une soif insatiable d'honneurs & de distinctions, un desir violent de dominer seuls, une envie qui alloit jusqu'à la fureur contre tout mérite étranger, une haine irréconciliable contre quiconque osoit les contredire, un esprit de vengeance capable des plus horribles exces, &, ce qui les caractérisoit encore davantage, & enchérissoit sur tout le reste, une noire hypocrisie, qui se couvroit toujours du masque de la religion. Les Sadducéens rejettoient avec mépris les Traditions Pharifarques, nioient l'immortalité des ames & la résurrection des corps, & n'admettoient d'autre félicité que celle dont on jouit dans cette vie. Les gens riches & de qualité, & la plupart de ceux qui composoient le Sanédrin, c'est-à-dire le Grand Conseil des Juifs où se décidoient les affaires de l'Etat & de la Religion, étoient de cette derniére Secte.

Jonathan donc, pour attirer Hyrcan dans fon parti, lui infinua que ce qui yenoit de fe passer n'étoit pas une:

faillie d'Eléazar, mais un coup concerté par toute la cabale, dont Eléazar n'avoit été que l'organe; & que, pour s'en convaincre, il n'avoit qu'à les consulter sur la punition que méritoit le calomniateur : qu'il verroit, s'il vouloit bien en faire l'expérience, par leurs ménagemens pour le criminel, qu'ils étoient tous ses complices. Hyrcan suivit son avis, & confulta les Chefs des Pharifiens fur la punition dûe à celui qui avoit ainsi diffamé le Prince & le Souverain Sacrificateur de son peuple, s'attendant qu'ils le condanneroient sans doute à la mort. Mais leur réponfe fut, que la calomnie n'étoit pas un crime capital, & que toute la punition qu'elle méritoir n'alloit qu'au fouet & à la prison. Cette douceur, dans un cas si grief, fit croire à Hyrcan tout ce que Jonathan lui avoir infinué; & il devint ennemi mortel de toute la fecte des Pharifiens. Il défendit d'obferver les réglemens fondés sur leur prétendue Tradition, infligea des peines à ceux qui contreviendroient à fon Ordonnance, & abandonna entiérement leur parti, pour se jetter dans celui des Sadducéens leurs ennemis.

DES SUCCESS. B'ALEXAND. 419

Hyrcan ne vécut pas lontems après An. M. 1897. cette bourasque : il mourut l'année Av.J.C.102 d'après. Il avoit été vingt neuf ans So verain Sacrificateur & Prince des luifs.

Pour ne point trop interrompre l'histoire des autres roiaumes, je réserve la plus grande partie de ce qui regarde les successeurs d'Hyrcan pour l'Article où je traiterai séparément

l'histoire des Juifs.

Nous avons vû que Ptolémée La- Jufin. 1. 334 thyre avoit envoé une armée dans ..... la Palestine au secours de Samarie contre l'avis de sa mere, & malgré sa résistance. Elle porta si loin le ressentiment qu'elle eut de cette atteinte & de quelques autres pareilles qu'il avoit données à son autorité, qu'elle lui enleva fa femme Séléne dont il avoit déja deux fils, & l'obligea lui-même à sortir d'Egypte. Voi-fils moures ci comment elle s'y prit. Elle fit blefser quelques-uns de ses Eunuques favoris, & les produisit dans une assemblée du peuple à Alexandrie; & dit que c'étoit son fils Lathyre qui les avoit ainsi maltraités, pour avoir voulu la défendre contre sa violence.

Elle anima si fort le peuple par cette

fôtion pleine de noirceur, qui lui persuada qu'on avoit voulu la tuer, que d'abord il se sit un soulévement général contre Lathyre; & on l'auroit mis en piéces, s'il ne s'étoit fauvé au port dans un vaisseu qui mit sur le champ à la voile. Cléopatre aussistè te venir Alexandre son cadet, à qui elle avoit sait donner le roiaume de Cypre, & le sit roi d'Egypte à la place de son frere, qu'elle obligea de se contenter de celui de Cypre que l'autre laissoit.

An.M., 3899. Alexandre roi des Juifs , après Av. J. C. 1001: avoir mis ordre aux affaires intétig. xin. 20- rieures de fon Etat , alla attaquer centi-

de Ptolémaïde, les battit, & les obligea à ferenferner dans leurs murailles, où il les affiégea. Ils envoiérent demander du fecours à Lathyre. Il y alla en perfonne. Mais les affiégés aiant changé de fentiment, parce qu'ils craignoient de l'avoir pour maître, Lathyre diffimula pour lors fon refentiment. Il étoit prêt de conclure un Traité avec Alexandre, lorsqu'il apprit que ce Prince traitoit fous main avec Cléopatre, pour l'engager à venir avec toutes fes forces le chasser de la Palestine. Lathyre devint fon en-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 434stemi déclaré, & réfolut de lui fairesout le mal qu'il pourroit.

Il n'y manqua pas l'année fuivante. An.M. 1908. Il partagea fon armée en deux corps. An. J. C. 104 Il détacha l'un, fous la conduite d'un de ses Généraux y pour aller former le siège de Prolémaïde, dont il avoit sujet d'être mécontent : & avec l'autre il marcha en personne contre Alexandre. Les habitans de Gaza avoient fourni à Lathyre un nombre de troupes assez considérable. Il se donna entreux une sanglapte bataille sur le Jourdain. Alexandre y perdit trente mille hommes, sans compter les prisonniers que sit Lathyre après sa vi-ftoire.

On raporte une action bien cruelle & bien barbare que fit Lathyre dans cette occasion. Le soir du jour qu'il avoit remporté cette victoire, en venant prendre des quartiers dans les villages du voisinage qu'il trouva pleins de semmes & d'enfans, il sit tout égorger, sit couper leurs corps en piéces, les sit mettre dans des chaudiéres pour les faire cuire, comme s'il eût voulu en faire souper son armée. Son but étoit de faire croire que ses troupes se nourrissoient de chair hu-

maine, pour jetter la terreur dans tout le pays, Croi oit - on possible un tel genre de barbarie? Pareille pensée est-elle jamais venue dans l'esprit d'aucun homme? Joséphe raporte ce fait sur le témoignage de Stra-

bon, & d'un autre Auteur.

Lathyre, après la défaite d'Alexandre, n'aiant plus-d'ennemi qui, tînt la campagne, ravagea & défola, tout le plat pays. Sans le fecours qu'amena Cléopatre l'année fuivante', Alexandre étoit perdu. Car, après, une perte fi confidérable, il lui étoit impossible de se relever, & de faire tête à son ennemi.

Aw.M.,1901. Cette Princesse vit bien, que, si Av.J.C.109. Lathyre serendoit maître de la Judée & de la Phénicie, il seroit en état d'entrer dans l'Egypte, & de la déttrôner; & qu'il faloit arréter les progrès qu'il y faisoit. Elle leva pour cet effet une armée, & en donna le commandement à Chelcias, & à Ananias, les deux Juiss dont il a déja été parlé. Elle équipa en même tems une flote pour transporter ses troupes, & s'embarquant elle-même, elle vint

& s'embarquant elle-même, elle vint

Appias. in débarquer en Phénicie. Elle avoit

Missid. 12 de apporté avec elle une grosse som-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 455

me d'argent, & ses plus riches joiaux. bell.civil.page Voulant les mettre à couvert en cas 414de malheur, elle choisit l'île de Cos , & y envoia en même tems son petit-fils Alexandre, fils de colui qui régnoit conjointement avec elle. Quand Mithridate se rendit maître de cette île, & des trésors qui y étoient, il se chargea du soin de ce jeune Prince; & le fit élever d'une manière qui répondoit à sa naissance. Alexandre se déroba quelque tems après d'entre les mains de Mithridate, & se réfugia auprès de Sylla, qui le recut fort bien, le prit en sa protection, l'emmena avec lui à Rome : & enfin le mit sur le trône d'Egypte, comme on le verra dans la fuite.

L'arrivée de Cléopatre fit d'abord lever à Lathyre le fiége de Prolémaï, de qu'il avoit toujours continué. Il fe retira dans la Célé-Syrie. Elle détacha Chelcias avec une partie de l'armée pour le pourfuivre, & avec l'autre, que commandoit Ananias, elle forma elle-même le fiége de Prolémaïde. Ce-lui qui commandoit le premier détachement aiant péri dans cette expédition, la mort de ce Général arréta tout. Lathyre, pour profiter du desortement.

dre que cette perte avoit causé, se jetta avec toutes ses forces sur l'Egypte, dans la pensée qu'il la trouveroit sans défense dans l'absence de sa mere, qui avoit emmené ses meilleures troupes dans la Phénicie. Il se trompoit. Les

Aw.M. 1902. dans la Phénicie. Il se trompoit. Les Av.J.C. 1021 troupes que Cléopatre y avoit laif. sées, tinrent bon jusqu'à l'arrivée de celles qu'elle détacha de Phénicie pour les renforcer, quand elle découvrit son dessein. On le contraignit de s'en retourner dans la Palestine. Il y prit ses quartiers d'hiver à Gaza.

Cléopatre tependant poulsa si vigoureulement le siège de Ptolémaïde qu'à la sin elle la prit. Dès qu'elle y fut entrée, Alexandre l'y vint trouver, & lui apporta de riches présens pour gagner ses bonnes graces. Mais ce qui lui servit le plus à y réussir, sur sa haine pour Lathyre son fils: il n'eut pas besoin d'autre recommandation pour être bren reçu.

Quelques personnes de la Cour de Cléopatre lui firent remarquer la belle occasion qu'elle avoit en main de se rendre maitresse de la Judée & de tous les Etats d'Alexandre, en se saississant de sissimunt de sa personne : ils l'en pressoient même, & sans Ananias ella

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 415 l'auroit fait. Mais il lui représenta quelle lâcheté & quelle infamie il y auroit à traiter ainsi un Allié, engagé dans la même cause : que ce seroit agir contre l'honneur & la bonne foi, qui sont les fondemens de la société: que cette conduite feroit beaucoup de tort à ses intérêts, & lui attireroit la haine de tous les Juifs répandus dans tout le monde. Enfin il fit tant par ses raisons & par son crédit qu'il emploia tout entier pour sauver son compatriote & fon parent, qu'elle fe rendit, & renouvela fon alliance avec Alexandre. De quel prix n'est point pour les Princes un fage Ministre, assez courageux pour s'opposer avec force à leurs injustes entreprises! Alexandre retourna à Jérusalem, où il remit enfin sur pié une bonne armée, qui passa le Jourdain, & forma le fiége de Gadara.

Ptolémée Lathyre, après avoir passe. An.M. 1991. fé l'hiver à Gaza, voiant qu'il seroit Av. J. C. 1911. des efforts inutiles contre la Palestine tant que sa mere la soutiendroit, abandonna cette entreprise, & s'en retourna en Cypre. Elle, de son côté, se retira aussi en Egypte; & le pays se trouva délivré de l'un & de l'autre.

Inflin. l. 39 cap. 4-

Apprenant à son retour à Alexandrie, que Lathyre entroit en traité à Damas avec Antiochus de Cyzique, & qu'avec le secours qu'il espéroit en tirer il se disposoit à faire une nouvelle tentative pour recouvrer la Couronne d'Egypte ; cette Reine, pour faire diversion, donna en mariage à Antiochus Grypus Séléne sa fille, qu'elle avoit ôtée à Lathyre ; & lui envoia en même tems bon nombre de troupes & de grosses sommes d'argent, pour le mettre en état d'attaquer vigoureusement son frere le Cyzicénien. La chose réussit comme elle l'avoit projetté. La guerre se ralluma entre les deux freres : & le Cyzicénien eut tant d'affaires chez lui, qu'il ne fut pas en état de donner du secours à Lathyre, ce qui fit échouer son deffein.

Ptolémée Alexandre son cadet, qu'elle avoit mis sur le trône conjointement avec elle, frapé de la cruauté barbare avec laquelle elle persécutoit son frere Lathyre, sur tout en lui ôtant sa femme pour la donner à son ennemir, & remarquant d'ailleurs que les crimes ne lui coutoient rien lorsqu'il s'agissoit de coatenter son am-

bes success. D'Alexand. 437 bition, ne se crut pas en sûreté auprès d'elle, & prit le parti d'abandonner la Couronne, & de se retirer, aimant mieux vivre tranquille & fans crainte en exil, que de régner avec une si méchante & si cruelle mere. avec qui sa vie étoit continuellement en danger. Il falut bien des sollicitations pour l'engager à revenir : car le peuple ne vouloit pas absolument qu'elle régnat seule, quoiqu'on vît bien qu'elle n'accordoit à son fils que le nom de Roi ; que depuis la mort de Physcon elle avoit toujours eu l'autorité roiale toute entiére ; & que la véritable cause de la difgrace de Lathyre, qui lui avoit couté sa Couronne & sa femme, étoit d'avoir osé faire quelque chose sans elle.

La mort d'Antiochus Grypus atri. An.M.1997. va cette année. Il fut affaffiné par Hé. Av.J.C. 97-racléon, un de fes vaffaux, après avoir régné vingt-fept ans. Il laiffa cinq fils, Séleucus, l'aîné de tous, lui fuccéda. Les quatre autres furent, Antiochus & Philippe jumeaux, Démétrius Euchére, & Antiochus Dionyfius, ou Denys. Ils furent tousRois à leur tour, ou du moins prétendi-

rent à la Couronne.

Aw.M. 1908. Prolémée Apion, fils de Physcon \*\*Fir. Liv. B. 70. Piot. in sele roiaume de la Cyrénaique, mou-\*\*Fin. in sele roiaume de la Cyrénaique, mou-\*\*Fin. in sele roiaume de la Cyrénaique, mou-\*\*Fin. in rant sans enfans laisse par son testa-\*\*Pin. in rant sans enfans laisse par son

œφ. ς.

ment son roiaume aux Romains; qui, au lieu d'en profiter, donnérent aux villes leur liberté: ce qui remplit bientôt tout le pays de tyrans, parce que les plus puissans de chacun de ces petits Etats voulurent s'en rendre souverains. Luculle, en passant par là pour aller contre Mithidate, apporta quelque reméde à ces désordres: mais il n'y eut pas moien d'y rétablir la paix & le bon ordre, qu'en réduisant le pays en province du peuple Romain, comme on fit dans la

Pepper. in Antiochus le Cyzicénien s'empara Grous. Stalig. de la ville d'Antioche quand Grypus fut mort, & fit tous ses efforts pour enlever le reste du roiaume aux enfans de Grypus. Mais Séleucus, à qui il restoit quantité d'autres bonnes villes, se maintint contre lui, & trouva de quoi soutenir ses droits.

fuite.

An.M. 3999. Tigrane, fils de Tigrane roi d'Ar. John 1, 18. ménie, qui pendant la vie de son pesépe. 1. e avoit été retenu en ôtage chez les Joyann in Parthes, sur relâché à sa mort, & mis fur le trône, à condition qu'il cé-smal. L'inderoit aux Parthes quelques places & Mar. 11 pays qui étoient à leur bienféance. Ceci arriva vingt-cinq ans avant qu'il prît le parti de Mithridate contre les Romains. J'aurai occasion dans la suite de parler de ce Tigrane & du roiau-

me d'Arménie. Le Cyzicénien, qui vir que Séleu- An.M. 1910. cus se fortifioit tous les jours en Sy-Av. J.C. 94. rie, partit d'Antioche pour le com- 119. XIII- 21. battre. Mais aiant perdu la bataille , Syr. pag. 132. il fut fait prisonnier, & on lui ôta la vie. Séleucus entra dans Antioche, Gras. Scal. & se trouva maître de tout l'Empire de Syrie. Il ne sut pas le garder sontems. Antiochus Eusebe fils du Cyzi-An.M. 1911. cénien, qui se sauva d'Antioche quand Av. J.C. 93. Séleucus la prit, vint à Aradus \*, & s'y fit couronner Roi. Il marcha avec le de Phénicie. une armée confidérable contre Séleucus, remporta sur lui une grande victoire, & l'obligea à se renfermer dans Mopfuestie ville de Cilicie, & à abandonner tout le reste à la merci du vainqueur. Dans cette retraite, il opprima si fort les habitans par les gros subsides qu'il leur demandoit, qu'enfin ils se mutinérent , vinrent

tous investir la maison où il étoit, &

HISTOIRE y mirent le feu. Il y fut brulé avec tous ceux qui s'y trouvérent.

An.M .: 913.

Antiochus & Philippe, les deux ju-Av. J.C. 92 meaux fils de Grypus, pour venger la mort de Séleucus leur frere, menérent contre Mopfuestie tout ce qu'ils purent ramasser de troupes. Ils prirent la ville, la rasérent, & firent passer au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva d'habitans. Mais au retour Eufébe les chargea près de l'Oronte, & les défit. Antiochus se noia, en voulant faire passer l'Oronte à son cheval à la nage. Philippe fit une belle retraite avec un corps considérable, qu'il grossit bientôt après assez pour tenir encore la campagne, & disputer l'Empire à Eufébe.

Celui-ci pour s'affermir sur le trône, avoit épousé Séléne veuve de Grypus Cette habile Princesse, quand son mari mourut, avoit sû se maintenir en possession d'une partie de l'Empire, & elle avoit de bonnes troupes. Eufébe l'épousa donc pour augmenter par là ses forces. Lathyre, a qui on l'avoit enlevée, pour se venger de ce nouvel outrage, fit venir de Cnide Démétrius Euchère, le quatriéme fils de Grypus, que l'on y élevoit,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 441 & l'établit roi à Damas, Eusche & Philippe étoient trop occupés l'un contre l'autre pour empécher ce couplà. Car, quoique par son mariage Eusébe eût bien raccommodé ses affaires, & augmenté sa puissance, cependant Philippe se soutenoit encore; & à la fin même il défit si pleinement Eufébe dans une grande bataille, qu'il l'obligea d'abandonner ses Etats , & de se réfugier chez les Parthes, qui avoient alors pour roi Mithridate II. furnommé le Grand. Ainsi l'Empire de Syrie demeura partagé entre Philippe & Démétrius.

Deux années après , Eufèbe , fecouru par les Parthès , revint en Syrie , rentra en possession d'une partie de de ce qu'il avoit auparavant , & fuscita de nouvelles affaires à Philippe. Un autre concurrent lui tomba sur les bras presque en même tems : c'étoit Antiochus Denys son frere , le cinquiéme des fils de Grypus. Il se faisit de la ville de Damas , s'y établit roi de la Cèlé-Syrie , & s'y maintint

pendant trois ans.

Les affaires n'étoient pas plus tran- An. M.; 3913, quilles en Egypte qu'en Syrie, ni les Av. J.G. 894 eximes & les perfidies plus rares, 692, 44.

Pausan. in Cléopatre, ne pouvant plus suppor-Atic. p. 15: ter d'associé à l'autorité suprême, ni 12. pag. 550. fouffrir que son fils Alexandre parta-

geat avec elle l'honneur du trône, résolut de se défaire de lui pour régner déformais feule. Ce Prince, qui en fut averti, la prévint, & la fit mourir. C'étoit un monftre que cette femme, qui n'avoit épargné ni sa mere, ni ses fils, ni ses filles, & qui avoit tout sacrifié au desir ambitieux de régner. Elle fut ainsi punie de ses erimes, mais par un autre crime qui égaloit les fiens.

Je ne doute point que le Lecteur, aussi bien que moi, ne frémisse d'horreur à la vue du specacle affreux que nous présente l'Histoire depuis quelque tems. Elle ne fournit nulle part des révolutions d'Etats si fréquentes & si subites, ni des exemples de tant de Rois détronés, trahis, égorgés par leurs plus proches, par leurs freres & leurs fils, par leurs meres & leurs épouses, par leurs amis & leurs confidens, qui tous de sang froid, de deslein prémédité, avec réslexion, & 🏅 par une politique concertée, emploient les moiens les plus odieux & les plus inhumains. Jamais la colére du ciel

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 441 fur ces Princes & fur ces peuples ne fut plus marquée, ni plus accablante. On voit ici un funeste concours des crimes les plus noirs & les plus détestables: les perfidies, les suppositions d'héritiers, les divorces, les meurtres, les empoisonnemens, les incestes. On voit des Princes devenus tout d'un coup des monstres, disputant entr'eux de perfidie & de scélératesse, passant rapidement sur le trône , & disparoissant aussitôt , ne régnant que pour assouvir leurs pasfions, & pour rendre leurs peuples malheureux. Une telle situation d'un roiaume, où tous les Ordres de l'Etat font dans la confusion, toutes les loix méprifées, tous les tribunaux abolis, tous les crimes fûrs de l'impunité, annonce une ruine prochaine, & semble l'appeller à grands cris.

Dès qu'on fut à Alexandrie que c'étoit Alexandre qui avoit fait mourir fa mere, cet affreux parricide lerendit fi odieux à fes fujets qu'ils ne purent plus le fouffrir. Ils le chaffèrent, & rappellérent Lathyre, qu'ilsremirent fur le trône; & il s'y maintint jusqu'à fa mort. Alexandre, aiant ramasse quelques vaisseaux, essais

HISTOIRE 444 l'année suivante, de revenir en Egypte, mais inutilement. Il périt bientôt après dans une nouvelle expédition qu'il avoit entreprise.

Les Syriens, las des guerres con-

An. M. 1921. Av. J. C. 83. tinuelles que se faisoient dans leur (ap. 1. 6 2. Appian. in Syr. pag. 118. Jojeph. An-

tiq. X111. 24.

pays les Princes de la maison de Séleucus pour la Souveraineré, & ne pouvant plus souffrir le pillage, les meurtres, & les autres calamités auxquelles ils se voioient continuellement exposés; résolurent enfin de leur donner l'exclusion à tous, & de fe soumettre à un Prince étranger qui pût les délivrer de tous les maux que ces divisions leur attiroient , & rétablir la paix dans leur pays. Les uns fongeoient à Mithridate roi de Pont d'autres à Ptolémée roi d'Egypte. Mais le premier étoit actuellement occupé à la guerre contre les Romains , & le second avoir toujours été ennemi de la Syrie. Ils se déterminérent donc pour Tigrane roi d'Arménie, & lui envoiérent des Ambassadeurs pour lui faire savoir leur réfolution, & le choix qu'ils avoient fait de lui. Il l'accepta, vint en Syrie, prit possession de la Couronne, & la porta dix-huit ans. Il gouverna ce DES SUCCESS. D'ALEXAND. 445 roiaume quatorze ans de suite par le moien d'un Viceroi nommé Mégadate, qu'il ne tira de ce poste que lorsqu'il eut besoin de lui contre les Ro-

mains. Eusébe, ainsi chassé de ses Etats par ses sujets & par Tigrane, se réfugia en Cilicie, où il passa le reste de les jours caché dans l'obscurité. Pour Philippe, on ne fait ce qu'il devint. Il y a apparence qu'il fut tué dans quelque action, en se défendant contre Tigrane. Séléne, femme d'Eusébe, conserva Ptolémaïde avec une partie de la Phénicie & de la Célé-Syrie, & elle y régna encore bien des années, ce qui la mit en état de don- cie. Verr. 62 ner à ses deux fils une éducation di-".61. gne de leur naissance. L'aîné s'appel- syr. pag. 133la Antiochus l'Asiatique, & le cadet Strab. 1. 17-Séleucus Cybiofacte. J'aurai lieu d'en

parler dans la suite.

Quelque tems après que Ptolémée

Lathyre eut été rétabli sur le trône dis. pag.

d'Egypte, il s'éleva une rébellion considérable dans la haute Egypte. Les
rebelles, vaincus & défaits dans un

grand combat, se renfermérent dans la ville de Thébes, où ils se défendirent avec une opiniâtreté incroia446 HISTOIRE
ble. Enfin elle fut prife après un siége de trois ans. Lathyre la traita avec
tant de rigueur, que cette ville la
plus grande & la plus riche jusqu'alors de toute l'Egypte, sur presque

réduite à rien.

A.M. 1923. Lathyre ne survécut pas lontems à la ruine de Thébes. A compter depuis la mort de son pere, il avoit régné trente-six ans : onze conjointement avec sa mere en Egypte, dixhuit en Cypre, & sept tout seul en Egypte après la mort de sa mere. Sa fille Cléopatre lui succéda : il n'avoit qu'elle d'enfans légitimes. Son nom propre étoit Bérénice. C'étoit un usage établi dans cette maison, que tous les fils avoient le nom de Ptolémée, & les filles celui de Cléopatre.

Kopian de Sylla, alors Dictateur perpétuel à bill. civil.

Rome, envoia Alexandre pour prenprés, 4:14.

Prépir. in dre possession de la Couronne d'Egyfra. Sedig.

pt. 60.

thyre, en qualité d'héritier mâle le
plus proche du défunt. Il étoit fils

thyre, en qualité d'héritier mâle le plus proche du défunt. Il étoit fils de cet autre Alexandre qui avoit fait mourir sa mere. Mais ceux d'Alexandrie avoient déja mis Cléopatre fur le trône; & il y avoit six mois qu'elle y étoit quand Alexandre arri-

DES SUGCESS. D'ALEXAND. 447 va. Pour accommoder le différent. & ne se pas faire d'affaires avec Sylla maître de Rome , & par conséquent donnant la loi à l'univers, on convint que Cléopatre & lui se marieroient, & régneroient conjointement. Mais Álexandre, qui ne la trouva pas à son gré, ou ne voulut point d'associće à la Couronne, la fit mourir dixneuf jours après leur mariage, & régna seul quinze ans. Les meurtres & les parricides alors n'étoient plus comptés pour rien, & si l'on pouvoit s'exprimer ainsi, étoient passés en usage parmi les Princes & les Princesses.

Quelque tems après , Nicoméde An. M. 19.2. roi de Bithynie mourut , après avoir de N.C. de l'Apprendict le peuple Romain son héritier. Mibrid per Son pays devint par là une province de l'Apprendict le Romaine. La même année la Cyré-per 420. naïque le devint aussi. Les Romains, sipiem. Liv. naïque le devint aussi. Les Romains, sipiem. Liv. naïque le de l'approprier , lui avoient plui, nacordé la liberté. Vingt ans s'étoient plui accordé la liberté. Vingt ans s'étoient 4922 passés depuis , pendant lesquels les séditions & la tyrannie y avoient causé des maux inssins. On prétend que les Juifs , qui y étoient établis depuis lontems, & qui s'assissiment que grande partie de la nation , contribuérent beaucoup à ces desordres. Les Ro-

448 HISTOTRE mains, pour les faire celler, furent obligés d'accepter la Cyrénaïque qui leur avoit été laiffée par le testament du dernier Roi, & de la réduire en forme de province Romaine.

## 6. VII.

Séléne, sœur de Lathyre , songe au trone d'Egypte. Elle envoie pour cela ses deux fils à Rome. L'aine, qui s'appelloit Antiochus , à son retour passe par la Sicile. Verrès , qui en étoit Préteur , lui enleve un Lustre d'or destiné pour le Capitole. Antiochus, surnommé l'Assatique , après avoir régné quatre ans dans une partie de la Syrie, est dépossédé de ses États par Pompée, qui réduit la Syrie en province de l'Empire Romain. Troubles en Judée & en-Egypte. Les Alexandrins chassent Alex xandre leur Roi, & mettent à sa place Ptolémée Auléte, Alexandre en mourant établit pour son héritier le p:uple Romain. En conséquence, quelques annics après, ordre de déposer Ptolémie roi de Cypre , frere d'Auléte , de confifquer ses biens , & de s'emparer de l'Ile. Le célébre Caton est charge de cette commission.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 449

QUELQUES a troubles qui arrivé-An.M.3991rent en Egypte, causés par le dégoût Av.J.C. 73. qu'on y prit d'Alexandre , firent pen- Verr. Oracser Séléne sœur de Lathyre à préten-

dre à la Couronne. Elle envoia à Rome ses deux fils Antiochus l'Asiatique & Séleucus, qu'elle avoit eus d'Antiochus Eusébe, solliciter le Sénat pour elle. Les soins importans dont Rome, actuellement en guerre contre Mithridate, étoit alors occupée, & peutêtre aussi les raisons de politique pour lesquelles jusques-là elle s'étoit toujours opposée aux Princes qui vouloient joindre les forces de l'Egypte à cellés de la Syrie, firent que ces Princes ne purent obtenir ce qu'ils demandoient. Après deux années de séjour dans Rome, & de sollicitations inutiles, ils en partirent pour retourner dans leur roiaume.

L'aîné b, c'étoit Antiochus, voulut passer par la Sicile. Il y essuia une

a Reges Syriæ, regis Antiochi filios pueros, Hi , pofiquam tempors feitis Roma nuper fuilde: bus populi Romani ex-qui venerant, non prop-clufi, per Senatum agere regnam Ægypti ad fe & ad Selenem matrem fuam tiochus vocatur, iter per

ter Syriz regnum, nam quz voluerant non po-id sine controversia obti-mebant ut a parte & ham-joribus acceperant; sed sunt partium professi funt.

b Eorum alter, qui Ans

insulte qu'on a peine à croire tant elle est inouie, & qui montre combien-Rome dans les tems dont nous parlons étoit corrompue, jusqu'à quel excès étoit montée l'avarice des Magistrats qu'elle envoioit dans les provinces, & quel horrible brigandage ils y exerçoient impunément à la vûe & au sû de tout le public.

Verrès a étoit pour lors Préteur en Sicile. Dès qu'il apprit l'arrivée d'Antiochus à Syracuse, comme il se doutoit bien & qu'il avoit oui dire que ce Prince avoit avec lui beaucoup de choses rares & précieuses, il crut que c'étoit une riche succession qui lui étoit échue. Il commence par sui envoier des présens assez considérables, consistant en provision de vin, d'huile, & de blé. Puis il l'invite à fouper. La sale étoit superbement parée. Il étale sur les bufets tous ses vases les plus estimés, & il en avoit grand

Siciliam facere voluit. a Itaque ifto ( Verre ) prætore venit Syracufas. Hic Vertes neres,

fuspicabatur, Mittit homini munera fatis large : hæc ad ufun domefticum, vini, olei quod vifum erat , etiam tritici quod fatis eslet. Deinde manus venerat is, quem iffum regem ad cœnam ifte & audierat multa fe- invitat. Exornat amplè sum præclara habere, & magnificéque triclimum. DIS SUCCESS. D'ALEXAND. 453nombre. Il fait préparer un repas fomptueux & délicat, & a foin que rien n'y manque. En un mot, le Roien fortit fort perfuadé de la riche magnificence du Préteur, & encore plus content de la réception honorable

qu'il lui avoit faite.

Il à invite à son tour Verrès à souper. Il expose toutes ses richesses, peaucoup de vaisselle d'argent, quantité de coupes d'or enrichies de pierreries, selon l'usage des Rois, & sur tout de ceux de Syrie. Il y avoit entr'autres un très grand vase pour mettre le vin, d'une seule pierre précieuse. Verrès prend chacun de ces vases l'un après l'autre, les loue, les admire; & le Roi voit avec complaisance que le repas ne déplait point au Préteur du peuple Romain.

Exponite a quibus abundabat plutima ac pulchersima vafa argentea...Omnibus curat rebus influetum & paratum ut fit eonvivium. Quid multa? Rex ita difesfit, ut & l'itam copusse ornatum, & se honorifice acceptum arbitrarecur.

a Vocat ad comam deinde ipse pratorem. Exponir suas copias omnes: multum argentum, non

paucaetiam pocula ex auto, quz , ut mos est regius, & maxime in Syria,
geumis erant distincta
clariffunis, Eraettian vas
viantisma ex una gamma
pergandise, iste unum
quolque, vas in manus
funere, Judadare, migrati,
Rex gaudere persori populi Romani fat's juumadum & graum illud esse
convivium.

Quand a on se sut séparé, celui-cir ne songea plus, comme l'événement le sit affez voir, qu'aux moiens de piller Antiochus, & de le renvoier dépouillé de toutes ses richeses, il lui fait demander les plus beaux vases qu'il avoit vischez lui, sous prétexte de les montrer. à ses ouvriers. Ce Prince, qui ne connoissoir point Verres, les lui envoie sans peine & sans désiance. Le Préteur le fait encore prier de lui préter ce grand vase d'une seule pierre précieuse, pour l'examiner, disoit-il, plus exactement. Le Roi le lui envoie aussi.

"Mais a voici le comble de la perfidie. Les Rois de Syrie dont on vient de parler avoient porté avec eux à. Rome un Lustre d'une beauté singulière, & par les pierreries dont ils étoit enrichi, & par la perfection du

a Postea quam inde disfine ulla fuspicione libencellum eft , cogicare ifte tiffimè dedit. Mittit etiam nihil aliu.l , quod ipfa res nihil aliud, quod ipsa res declaravit, nisi que nadtrullam gemmeam rogatum : velle se eam dilimodum regem ex provingentiùs confiderare. Ea cia spoliatum expilatumquoque mittitur. que dimitteret. Mittit roa Nunc reliquum, Jugatum vala ea, que pul-cherri na apud illum vidices, attendite... Candelabrum è genmis claderat : ait fe fuis calatoriffinis, opere mirabili ribus velle often Jerc. Rex, perfectum, reges hi, quos qui iftum non noffet, dico , Romam cum arrus

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 458 travail. Ils avoient dessein d'en orner le Capitole, qui avoit été brulé pendant les guerres de Marius & de Sylla, & que l'on rebâtissoit alors. Mais cet édifice n'étant pas encore achevé, ils ne voulurent pas l'y laisser, ni le faire voir à personne; asin que, lorsqu'en son tems il paroitroit dans le temple de Jupiter, la surprise augmentât l'admiration, & que l'agrément de la nouveauté en relevat l'éclat. Ils prirent donc le parti de le remporter en Syrie, résolus d'envoier des Ambassadeurs offrir à Jupiter ce rare & magnifique présent avec beaucoup d'autres, lorsqu'ils sauroient que la statue du dieu auroit été placée dans fon temple.

Verrès a fut informé de tout cela. on ne fait comment : car le Prince

lissent, ut in Capitolio cum in Syriam reportaponerent; quòd nondum etiam perfectum templum offenderant, neque po-nere, neque vulgo oftendere ac proferre voluerunt; ut & magnificentius videretur, cum fuo tempore in fella Jovis Opt. Max. poneretur; & elarius , cum pulcritudo ejus recens ad oculos hominum atque integra per-

re, ut, cum audiffent fimulacrum Jovis Opt. Max. dedicatum, lèga-tos mittetent, qui cum ceteris rebus illud quoque eximium atque pulcherrimum donum in Capitolium afferrent.

a Pervenit res ad iftius aures nescio quomodo. Nam rex id celatum volucrat:non quo quidquam weniter. Statuerunt id fe- I metuerer aut fuspicaretur,

avoit eu grand soin de tenir le Lustre caché, non qu'il craignît ou foupçonnàt rien, mais afin que peu de perfonnes le vissent avant qu'il fût exposé aux yeux du peuple Romain. Le Préteur le demande au Roi, & le prie avec de grandes instances de le lui envoier, marquant un grand desir de l'examiner, & promettant de ne le laisser voir à personne. Le jeune Prince, qui joignoit à la candeur & à la simplicité de l'âge les nobles semi mens de sa naissance, étoit bien elle gné de le foupçonner d'aucun mauvais dessein. Il ordonne à ses Officiers de porter secrettement chez Verrès le Lustre bien couvert: ce qui fut exécuté. Dès que les envelopes sont otées, & que le Préteur l'aperçoit, il s'écrie que c'est un présent digne d'un Prince, digne d'un Roi de Syrie, digne du Capitole. Car il étoit d'un éclat

anté perciperent oculis, quam populus Romanus, lite petit à rege, & eum pluribus verbis rogat , uti ad fe mittat : cupere fe di-

sed ut ne multi illud | improbitate suspicatus eft. Imperat fuis , ut id in prætorium involutum quam occultiffime deferrent. Quò posteaquam attulerunt , involucrifque atic infipicare, neque fe rejecus conflituerum, internale elle failie videndi poteltatem elle fadurum. Antiochus, qui animo & puerili ellet, gnan regio munere, die eregio, nihil de iftius gnan regio munere die eregio, nihil de iftius gnan Capitolio. Etenim

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 455 éblouissant, par la quantité de pierreries dont il étoit orné; d'un travail si varié, qu'il sembloit que l'art le disputat à la matière ; & d'une telle grandeur qu'il étoit aisé de comprendre qu'il n'étoit pas fait pour parer les palais des hommes, mais pour orner un vaste & superbe temple. Les Officiers d'Antiochus aiant laissé au Préteur tout le tems de le confidérer, se mettent en devoir de le remporter. Celui-ci leur dit qu'il veut l'examiner plus à loifir, & que sa curiolité n'est pas encore satisfaite, & il les engage à s'en aller, & à lui laisser le Lustre. Ils s'en retournent donc les mains vuides.

Le a Roi d'abord ne fut point allarmé, & ne forma aucun soupçon. Un jour se passe, deux jours, plusieurs jours: on ne raporte point le

erat eo íplendore, qui ez elariffimis & plurimis grimis effic debebat i ea varietate operum , ut ars certare videreur cum co-pia ; ca magnitudine , ut intelligi poitet , non ad hominum apparatum , fed ad amplifimi templi ornamentum effe fadum. Quod còm fatts jam perefpexifle videretur , tolle-

x re incipiunt ut referent Iste air se velle illud etiam a acque etiam considerare ; s nequaquam se esse acquaquam se esse aire, tum. Juber ilbo sissedifedeter , & candelabrum relind quere, Sic illi rum inanes ad Antiochum revertunitur.

a Rex primo nihil metuere, nihil suspicari. Dies unus, alser, plures: non

Lustre. Le Prince alors l'envoie demander au Préteur, qui remet au lendemain : on ne le rend point encore. Enfin il s'adresse lui-même au Préteur, & le prie de le lui rendre. Qui le croiroit ? Ce Lustre, qu'il savoit du Prince même devoir être posé dans le Capitole, & être destiné pour le grand Jupiter & pour le peuple Romain, Verrès prie instamment le Roi de le lui donner. Antiochus s'en défendant, & fur le vœu qu'il en avoit fait à Jupiter, & sur le jugement que porteroient de cette action tant de nations qui l'avoient vû travailler, & qui en savoient la destination ; le Préteur emploie les menaces les plus vives. Mais voiant qu'elles ne réuffissoient pas mieux que les priéres, il ordonne sur le champ à ce

istum, si sibi videatur, ut reddat. Jubet iste poste-riùs ad se reverti. Mirum illi videri. Mitrir iterum: non redding. 1pfe hominem appellat : rogar ut reddat. Os hominis infignemque impudentiam cognoscire. Quod scirer, quodque ex iplo rege an-dister in Capirolio esse nihilo magis minis quam ponendum ; quod Jovi precibus permoveri , re-Opt. Max. quod populo ! pente hominem de pro-

referri. Tum mittit rex ad | Romano fervari videret . id fibi ut donarer rogare & vehementer petere capit. Cum ille se religione lovis Capitolini, & hominum existimatione impediri diceret, quòd multæ nationes testes essent illius operis ac muneris : iste homini minari acer-Prince

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 457. Prince de sortir de la province avant la nuit, & allégue pour raison qu'il savoit de bonne part que des pirates de Syrie devoient aborder en Sicile.

Alors a le Roi s'étant transporté dans la place publique, les larmes aux yeux, déclare à haute voix devant une nombreuse assemblée de Syracufains, & prenant les dieux & les hommes à témoin, que Verrès lui a enlevé un Lustre d'or enrichi de pierres précieuses, qui devoit être placé dans le Capitole, pour être dans cet auguste temple un monument de son alliance & de son amitié avec les Romains. Qu'il se soucioit peu & ne se plaignoit point des autres vases d'or & de pierreries que Verrès avoit à lui : mais que de se voir arracher ce Lustre, c'étoit pour lui un malheur & un affront dont il ne pouvoit se

vincia jubet ante noctem | quod in templo clarissidiscedere. Ait se comperifle, ex ejus regno piratas in Siciliam elle ventu-

ros. a Rex máximo conventu Syracufis, in foro, flens, deos hominesque

amicitizque esse voluisfet, id sibi C. Verrem ab-stulisse. De ceteris operibus ex auro & gemmis quæ fua penes illum efcontestans , clamare co- fent, se non laborare : hoo pit, candelabrum factum fibi eripi, miserum esle è gemmis, quod in Capi- & indignum. 1d etfi an-tolium millurus effet, tea jam, mente & cogi-

mo, populo Romano mo-

numentum fuz focictatis

Tome IX.

458 HISTOIRE consoler. Que quoique dans son intention, & dans celle de son frere, ce Lustre fût déja consacré à Jupiter, cependant il l'offroit, le donnoit, le dédioit, le confacroit tout de nouveau à ce dieu en présence des citoiens Romains qui l'entendoient, & qu'il prenoit Jupiter même à témoin de ses sentimens & de ses pieuses intentions.

Antiochus l'Asiatique étant retourné en Asie, monta peu après sur le trône. Il régna sur une partie du pays Ax.M.;839. l'espace de quatre ans. Pompée le dé-Av. J.C. 65. pouilla de son roiaume pendant la guerre contre Mithridate, & réduisit la Syrie en province de l'Empire Romain.

Que devoient penser les nations étrangéres, & combien le nom Romain devoit-il leur devenir odieux. quand elles entendoient dire que dans une province du peuple Romain un Roi avoit été maltraité de la sorte par le Préteur même, un hôte dépouillé, un allié & un ami du peu-

civium Romanorum da- nis adhiberere, donare, dicare, con-

tatione sua fratrisque sui, secrate Jovi Opt. Max. consecratum esset : tamen testemque ipsum Jovem tum se in illo conventu sua voluntatis ac religio-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 419 ple Romain chasse avec insulte & viofence ? Et ce que Cicéron reproche ici à Verrès, ne lui étoit pas particulier ; c'étoit le crime de presque tous les Magistrats que Rome envoioit dans les provinces : crime que le Sénat & le peuple sembloient approuver, & dont ils se rendoient coupables par leur molle & lâche connivence. » Nous a voions depuis plu-» sieurs années, dit le même Cicéron dans une autre harangue contre Verrès , " & nous le souffrons en » filence, que les richesses de toutes » les nations sont passées dans les » mains d'un perit nombre de parti-» culiers. Athènes, Pergame, Cyzi-» que, Milet, Chios, Samos, enfin » toute l'Asie, l'Achaïe, la Gréce, » la Sicile, se trouvent renfermées » dans quelques maisons de campa-

annos & silemus, cum wideamus ad paucos homines omnes omnium nationum pecunias pervenisse. Quod eo magis ferre æquo animo arque concedere videmur, quia nemo istorum distimulat, nemo laborat ut obscura fua cupiditas esse videasur ... Ubi pecunias exte-

a Patimur multos jam | rarum nationum esse arbitramini, quibus nuno omnes egent, cum Athenas , Pergamum , Cyzicum , Mileium , Chium, Samum , totam denique Aliam , Achaiam , Graciam , Siciliam jam in paucis villis inclusas este videatis? Cic. in Verr. ult. de suppl. n. 125. 126.

me de ces riches & injultes ravifieurs, pendant que l'argent est partout d'une rareté effroiable. Et l'on
est d'autant mieux fondé à croire
que nous connivons à tous ces defordres si affreux & si crians, qu'aucun de ceux qui les commettent ne
se met en peine de les cacher, ni
de dérober leurs vols & leurs concus cus divisions aux yeux & à la connoisfance du public.

Voilà ce qu'étoit Rome dans le tems dont nous parlons, & ce qui causera bientôt la perte, & la ruine de sa liberté. Et il me semble que considérer ainsi les défauts & les vices qui dominent dans un Etat, en examiner les causes & les suites, entrer pour ainsi dire dans l'intérieur des maisons, & étudier de près le caractère & les dispositions de ceux qui gouvernent, c'est une partie de l'hittoire bien plus importante, que celle qui ne montre que des sièges, des batailles, & des conquêtes. Il faut pourtant y retourner.

Le régne d'Alexandre Jannée en Judée avoit toujours été agité par des troubles & des féditions, caufées par la puissante faction des Pharissens qui,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 461 lui fut toujours opposée, parce qu'il n'étoit pas de caractère à se laisser maitriser par eux. Sa mort ne mit An. M. 3921. pas fin à ces troubles. Alexandra sa Av. J. C. 79. femme fut établie Administratrice 119. x111.23. fouveraine de la nation, comme le Judaic, 1, 4. testament du Roi le portoit. Elle fit oc. recevoir son fils aîné Hyrcan souverain Sacrificateur. Les Pharissens continuérent toujours leurs perfécutions contre ceux qui leur avoient été contraires sous le feu Roi. Cette An.M.3934. Princesse en mourant avoit institué Av.J.C. 70. Hyrcan pour son héritier universel: mais Aristobule, son cadet, l'emporta sur lui, & prit sa place. Ce n'étoient de tous côtés que An.M. 19:9. troubles & agitations violentes. En Av.J.C. 65. Egypte, les Alexandrins, lasses d'A-Jul. Caf. cap. lexandre leur roi, se soulevérent, le Tregus in chassérent, & appellérent Ptolémée Prol. 39. Auléte. C'étoit un bâtard de Lathyre, Mithrid. pag. qui n'avoit point eu de fils légitime. 2514 Il fut furnommé , Auléte , c'est-à-dire, Joueur de flute, parce qu'il se piquoit si fort de bien jouer de la flute, qu'il en voulut disputer le prix dans les Jeux publics. Alexandre ainsi chassé alla trouver Pompée qui étoit

dans le voisinage, pour lui demander

do fecours: Pompée ne voulut point fe mêler de ses affaires, parce qu'elles n'étoient pas du ressort de sa Commission. Ce Prince se retira à Tyr; pour y attendre quelque conjoncture plus favorable.

\*Il ne s'en présenta point, & il y mourut quelque tems après. Avant que de mourir, il fit un Testament, par lequel il déclaroit le peuple Romain son héritier. La succession étoit importante, & rensermoit tous les Etats qu'Alexandre avoit possédés, & sur lesquels il conservoir un droit légitime, dont la violence qu'on lui avoit faite ne l'avoit point dépouillé.

cicer.orat. L'affaire fut mise en délibération dans. 2 in Rullum, le Sénat. On ouvrit quelques avis au 41-43. qui alloient à se saisir de l'Égypte &c

qui alloient à se saisir de l'Égypte & de l'île de Cypre, dont le Testateur avoit été maître, & dont ilavoit disposé en saveur du peuple Romain. Le grand nombre des Sénateurs ne su pas de cet avis. Ils venoient tout récemment de prendre possession de la Bithynie, qui leur avoit été laissée par le testament de Nicoméde; & de la Cyrénaïque & de la Libye, qui leur avoit été aussi donnée par celui d'Apion: & ils avoient réduit tous.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 463 ces pays en provinces Romaines. Ils craignirent, s'ils prenoient encore l'Egypte & l'île de Cypre en vertu d'une pareille donation, que cette facilité à accumuler provinces sur provinces ne révoltat contr'eux les esprits, & ne marquât trop clairement un dessein formé d'envahir de même tous les autres Etats. D'ailleurs ils crurent que cette entreprise pourroit bien les engager dans une nouvelle guerre, qui les embarrasseroit fort. pendant qu'ils avoient encore celle de Mithridate sur les bras. Ainsi on se contenta pour lors de faire venir de Tyr tous les effets qu'Alexandre y avoit quand il mourut, & on ne toucha point au reste. Cette démarche marquoit assez qu'au fond ils ne renonçoient point au Testament; & la suite le fit connoitre.

Voici le quarrième exemple que nous voions d'Etats laiflés par Telfament au peuple Romain: coutume fort fingulière, inouie prefque dans toute autre hiltoire, &c qui certainement fait beaucoup d'honneur à ceux en faveur de qui elle s'établit. La voie ordinaire d'étendre les bornes d'un Etat, c'est la guerre, les victoi-

HISTOIRE

res, les conquêtes. Mais de combien d'injuftices & de violences cette voie est-elle accompagnée, & combien faut-il qu'il en coute de ravage & de fang pour se rendre maître d'un pays par la force des armes ? Ici rien de pareil. Il n'y ani larmes ni fang répandu. C'est un aggrandissement pacifique & légitime : c'est une simple acceptation d'un présent volontaire, La soumission n'a rien de forcé, & part du cœur.

Il est une autre sorte de violence; qui n'en a ni le nom ni l'extérieur mais qui n'en est pas moins dangereuse, je veux dire la séduction : lorsque, pour gagner les suffrages d'une ville ou d'un peuple, on emploie des fouterrains, des voies détournées, des artifices secrets, & qu'on répand à pleines mains l'argent pour corrompre la fidélité de ceux qui ont le plus de crédit dans ces villes & chez ces peuples, & qu'on ménage de loin des événemens auxquels on veut paroitre n'avoir point eu de part. Dans celui dont nous parlons, on n'apercoit nulle trace de cette politique, affez commune parmi les Princes; & dont, loin de se faire quelque scrupule, on se glorifie.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 465 Attale, le premier, si je ne me trompe, qui nomma pour héritier le peuple Romain, n'avoit entretenu avec cette République aucune liaison pendant le peu de tems qu'il régna. Pour Ptolémée Apion roi de la Cyrénaique, loin que les Romains eussent brigué sa succession, ils y renoncérent, laissant aux peuples la pleine jouissance de leur liberté, & ne l'acceptérent dans la fuite qu'y étant forcés en quelque forte, & malgré eux. On ne voit point non plus qu'ils aient emploié aucune follicitation fecrette ou publique ni auprès de Nicoméde roi de Bithynie, ni auprès de Ptolémée Alexandre roi d'Egypte.

Quels motifs portérent doné ces Princes à en ufer ainfi ? Premiérement, la reconnoiflance : la maifon d'Attale devoit toute fa fplendeur aux Romains ; Nicoméde avoit été défendu par eux contre Mithridate, Enfuite l'amour de leurs peuples , le defir de leur procurer une paix tranquille, l'idée qu'ils avoient de la fageffe , de la juftice , & de la modération du peuple Romain. Ils mouroient fans enfans & fans fucceffeurs légitimes : car les bâtatds n'étoient point regardés comme tels. Ils n'envifageoient dans l'avenir pour leurs peuples que divisons & guerres intestines pour le choix d'un Roi : l'Egypte & la Syrie leur en fournissient de tristes exemples. Ils voioient de leurs yeux la tranquillité & le repos dont jouisfoient pluseurs villes & pluseurs nations à l'abri & comme sous la suaye-garde de la protection Romaine.

Un Prince, dans le cas dont nous parlons, n'avoit qu'un de ces trois. partis à prendre : ou de laisse le trône à l'ambition des Grands de la nation; ou de rendre à leurs sijets une entiére liberté, & ériger l'Etar en république; ou de donner son rojaume

aux Romains.

Le premier parti exposoit certainement le roiaume à toures les horreurs d'une guerre civile, que la faction & la jalousse des Grands ne manqueroient pas d'exciter & de renouveller avec fureur. Et l'amour qu'un Prince avoit pour ses sujets; le portoit à leur épargner des malaeurs aussi funestes qu'inévitables.

Le second parti n'étoit pas praticable dans l'exécution. Il y a plusieurs peuples, dont le génie, le caractère, DES SUCCESS. D'ALEXAND. 467 les mœurs, l'habitude ne permettent pas qu'on les forme en République. Ils ne font pas capables de cette égalité uniforme, ni de cette dépendance des loix muettes qui n'impofent pas à leurs fens. Ils font faits pour la monarchie, & toute autre nature de gouvernement est incompatible avec leurs dispositions naturelles. La Cyrénaïque, dont il s'agit ici, en est une preuve: & tous les siécles, tous les climats en fournissent des exemples.

Un Prince, en mourant, ne pouvoit donc rien faire de plus sage que de laisser à ses sujers pour ami & pour protecteur un peuple redouté & refpecté dans tout l'univers, & par cette raison capable de les défendre contre les entreprises injustes & violentes de leurs voifins. Combien de divisions domestiques & de fanglantes discordes leur épargnoit-il par cette forte de disposition testamentaire ? On le vit dans la Cyrénaïque. Les Romains aiant, par un noble défintéresfement, refuse le legs qui leur en avoit été fait par le Roi en mourant, ce malheureux roiaume abandonné à luimême & à sa liberté, livré à l'esprit

de cabale & de brigue, déchiré pat mille factions acharnées les unes contre les autres, en un mot devenu femblable à un vaiifeau fans pilote au milieu des plus violens orages; fouffrit pendant plufieurs années des maux incroiables, dont l'unique reméde fur de prier & en quelque forte de forcer les Romains de vouloir bien en accepter la conduite.

D'ailleurs un Prince, par cette démarche, ne faisoit que prévenir, mais avantageusement pour son peuple, ce qui devoit nécessairement arriver tôt ou tard. Y avoit-il quelque ville ; quelque Etat, capable de tenir tête aux Romains ? Pouvoit-on espérer qu'un roiaume, fur tout quand la famille roiale seroit éteinte, se soutiendroit contr'eux, & conserveroit lontems son indépendance ? C'étoit donc, en ce cas , une nécessité inévitable de tomber dans la puissance des Romains; & il y avoit de la prudence à adoucir ce joug par une soumission volontaire. Car ils mettoient une grande différence entre les peuples qui se donnoient à eux de plein gré comme à des amis & des protecteurs, & ceux qui ne se rendoient que par

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 469 la force, après une longue & opiniàtre réfiftance, & contraints par des défaites réitérées de céder enfin au vainqueur. On a vû avec quelle févérité les Macédoniens, du moins dans les principaux de la nation, & après eux les Achéens, furent trairés, fur tout dans les premières années de leur affujetrissement.

Les autres peuples ne souffrirent rien de pareil, & généralement parlant, de toutes les dominations étrangéres, aucune ne fut jamais moins à charge que celle des Romains. A peine leur joug se faisoit-il sentir. La foumission de la Gréce à l'Empire Romain, même sous les Empereurs, fut plutôt une mouvance qui assuroit la tranquillité publique, qu'un assujettissement à charge aux particuliers, & préjudiciable à la societé. La plupart des villes s'y gouvernoient par leurs anciennes loix, avoient toujours leurs Magistrats, & à peu de choses près jouissoient d'une pleine liberté. Par là ils étoient à couvert de toutes les incommodités & de tous les malheurs qu'attire la guerre avec des voisins, laquelle avoit si lontems & si cruellement défolé les Républiques 470 HISTOIRE de la Gréce du tems de leurs ancêtres. Ainsî les Grecs sembloient gagner beaucoup en rachetant ces inconvéniens par quelque diminution de leur liberté.

Il est vrai que l'avarice des Gouverneurs faisoir quelquefois beaucoup fouffrir les provinces. Mais c'étoient des orages passagers, qui n'avoient pas de longues suites, ausquels la bonté & la justice d'un successeur homme de bien apportoient un promt reméde, & qui après tout n'étoient point comparables aux défordres qu'entrainoient après elles les guerres des Athéniens, des Thébains; des Lacédémoniens les uns contre les autres; & encore moins aux violences & aux ravages que causoient dans plusieurs villes & plusieurs Etats l'avarice infatiable & la cruauté barbare des Tyrans.

Une preuve évidente de la fagesse du parti que prenoient les Princes en laissant aux Romains après leur mort la direction de leurs Etats, c'est que jamais les peuples ne réclamérent contre cette disposition, & n'excitérent de revolte de leur propre mouvement, pour en empéchet l'effet,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 478 Je ne prétends pas disculper ici pleinement les Romains, ni justifier en tout leur conduite. l'ai fait remarquer afsez souvent les vûes d'intérêt & de politique qui les faisoient agir. Je dis seulement que la domination Romaine, sur tout par raport à ceux qui se soumettoient volontairement, étoit douce, humaine, équitable, avantageuse aux peuples, & pour eux une fource de paix & de tranquillité. Il se trouvoit des particuliers violens, qui faifoient commettre au peuple Romain des injustices criantes, comme nous en allons bientôt voir un exemple:mais il y avoit toujours dans la République un nombre considérable de citoiens zélés pour le bien public qui s'élevoient contre ces violences, & qui se déclaroient hautement pour la justice. C'est ce qui arriva dans l'affaire de Cypre, qu'il est tems d'expofer.

Clodius, qui commandoit une pe-An.M.1946tite flote vers la Cilicie, fut battu & Ayra. L.C. 18. même fait prisonnier par les pirates 4. pag. 684de cette côte, contre lesquels il avoit été envoié. Il sit prier Ptolémée roi de Cypre, frere de Ptolémée Auléte, de lui envoier de quoi paier sa 471 HISTOIRE
rançon. Ce Prince, dont l'avarice tenoit du prodige, ne lui envoia que

DENNE MILLE deux talens. Les Pirates aimérent
mieux relâcher Clodius fans rançon,
que d'en prendre une fi modique.

Il songea dès qu'il le pût à se venger de ce Roi. Il avoit trouvé le moien de se faire élire Tribun du peuple, charge importante, qui lui donnoit un grand pouvoir. Clodius en usa pour perdre son ennemi. Il prétendit que ce Prince n'avoit aucun droit fur le roiaume de Cypre, qui avoit été légué au peuple Romain par le testament d'Alexandre qui étoit mort à Tyr. Il fut décidé en effet que le roiaume d'Egypte, & celui de Cypre qui en dépendoit, appartenoient aux Romains en vertu de cette donation ; & en conséquence Clodius obtint un ordre du peuple, de faisir le roiaume de Cypre, de déposer Ptolémée, & de confisquer tous ses effets. Pour faire exécuter un ordre si injuste, il eut le crédit & l'adresse de faire nommer le plus juste des Romains, je veux dire Caton, qu'il a éloigna de la République sous le prétexte d'une si

a P. Clodius in Senatu, ministerii titulo, M. Cafub honorificentissimo tonem à rep. relegavit.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 473, honorable commission, pour ne point trouveren lui un obstacle aux desseins violens & criminels qu'il méditoit. Caton fut donc envoié dans l'île de Cypre, pour dépouiller de son roiaume un Prince, qui méritoit bien cet affront, dit un Historien, par tous ses déréglemens: comme si les vices d'un homme étoient un titre légitime pour s'emparer de tous ses biens.

En arrivant à Rhodes, Caton fit plut, in

dire à Ptolémée de se retirer paisible- Caton. p. 776. ment; & lui promit, s'il le faisoit, de lui procurer la Souveraine Sacrificature du temple de Vénus à Paphos, dont les revenus étoient affez considérables pour le faire subsister honorablement. Ptolémée rejetta cette proposition. Cependant il n'étoit pas en état de se défendre contre la puissance des Romains : mais il ne pouvoit se résoudre, après avoir porté si lontems la Couronne, à vivre en fimple particulier. Réfolu donc de terminer son régne & sa vie en même tems, il s'embarqua avec toutes ses richesses, & se mit en mer. Il

Quippe legem tulit', ut omnibus motum vitiis cam contumeliam metilam Cyprum, ad fpoliandum regno Ptolemzum, (cap. 41. avoit dessein de faire percer son vais seau, afin de périr ainsi avec tous ses tréfors. Mais quand il vint à l'exécution, quoiqu'il persistat toujours dans la résolution de périr lui-même, n'eut pas le courage d'enveloper ses innocentes & bien aimées richesses dans sa ruine, & a sit voir par là qu'il les aimoit plus qu'il ne s'aimoit luimême, roi de Cypre en titre, mais en effet vil esclave de son argent. Il revint à terre, & remit ses trésors dans leurs magazins; & après cela il s'empoisonna, & laissa tout à ses ennemis. Caton apporta ces tréfors l'année suivante à Rome. La somme fut si grosse, qu'à peine, dans les plus grands triomphes, en étoit-il entré dans le trésor une pareille. Plutarque la fait monter à près de sept mille talens. (vingt & un millions) Caton fit vendre publiquement tous les effets & les meubles précieux de Ptolémée, & ne s'en réserva qu'un portrait de Zénon, fondateur de la secte des Stoïciens dont il avoit embrasse les fentimens.

a Procul dubio hic non tulo rex insula, animo possedir divitias, sed à pecunia miserabile mandivitiis possesses est; ti- cipium. Val. Max.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 475 Le peuple Romain se dévoile ici. & se montre, non plus tel qu'il avoit été dans les beaux siécles de la République, plein de mépris pour les richesses d'estime pour la pauvreté, mais tel qu'il étoit devenu depuis que l'or & l'argent étoient entrés en triomphe à Rome avec les Généraux qui avoient vaincu les ennemis. Jamais rien ne fut plus capable de décrier & de diffamer les Romains que cette derniére action. » Au a lieu » qu'autrefois, dit Cicéron, le peu-» ple Romain se faisoit un honneur, » & presque un devoir, de rétablir » sur le trône des Rois ennemis qu'il » avoit vaincus, & qui avoient por-» té les armes contre lui : mainte-» nant un Roi, toujours allié, ou du » moins toujours ami du peuple Ro-" main, qui ne lui avoit jamais fait » aucun tort, de qui ni le Sénat ni » aucun de nos Généraux n'avoit ja-

a Prolemaus , rex , fi mondum focius, at non hoftis , pacatus , quietus, fretus imperio populi Romani, regno paterno arque avito, regali otio erfruebarur. De hoc nihil cogirante, nibil fuf-

sceptro , & illis insignibus regiis, præconi publico fubjiceierur ; & imperante populo Romano, qui etiam victis bello regibus regna reddere confuevir, rex amicus, nulla injuria commemorata, picante, est rogatum, ut | nullis repetiris rebus, cum fedens, cum purpura & | bonis omnibus publicateHistoir

» mais reçu aucune plainte, qui jouis-» foit tranquillement des Etats que » ses peres lui avoient laisses, s'en » voit dépouillé tout d'un coup sans » aucune formalité, & tous ses biens » vendus à l'encan presque sous ses " yeux par l'ordre de ce même peu-» ple Romain. Voila, continue Ci-» céron, de quoi rassurer les autres » Rois, à qui ce funeste exemple ap-» prend qu'il ne faut parmi nous » qu'une intrigue secrette de quelque "Tribun féditieux pour les arracher » de leur trône, & les dépouiller en » un moment de tous leurs biens.

Ce qui m'étonne le plus, c'est que Caton, le plus juste & le plus homme de bien de ces tems-là, (mais qu'est-ce que la vertu & la justice des payens la plus éclatante?) ait voulu préter son ministère & son nom à une injustice si criante. Cicéron, qui avoit des raisons de le ménager,

femper focius, femper amicus fuit; de quo nulla unquam suspicio durior aut ad Senatum, aut ad imperatores nostros allata eft : vivus (ut aiunt) est & videns, cum victu ac vestitu suo publicatus. En cur ceteri reges stabi-

tur ... Cyprius miser, qui | lem esse suam fortunam arbitrentur, cum hoc illius funesti anni perdito exemplo videant, per tri-bunum aliquem se fortunis spoliari (poste) & regno omni nudari. Cie. orat. pro Sextio , n. 57. 6 59.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 477 & qui n'osoit blàmer ouvertement la conduite, montre néanmoins dans la même harangue que je viens de citer, mais d'une manière fine & délicate, & en paroissant l'excuser, combien cette démarche l'avoit deshonoré.

Dans le féjour que Caton fit à Rhodes, Prolémée Auléte roi d'Egypte, & frere de celui de Cypre, vint l'y trouver. Je réferve au Livre fuivant à expofer l'histoire de ce Prince, qui mérite une attention particulière.



## 

## LIVRE VINGTIÉME.

L E VINGTIE LIVRE ell partagé en trois Articles, qui tous trois font des Abrégés: le premier, de l'hiftoire des Juiss depuis le régne d'Aristobule jusqu'à celui d'Hérode le Grand; le second, de l'histoire des Parthes depuis l'établissement de cet Empire jusqu'à la défaire de Crassus, le troisième, de l'histoire des Rois de Cappadoce jusqu'à la réunion de ce Roiaume à l'Empire Romain.

## ARTICLE PREMIER.

Abrégé de l'histoire des Juis depuis Aristobule fils d'Hyrcan, qui prit le premier la qualité de Roi, jusqu'au régne d'Hérode le Grand, Idunéen.

COMME l'histoire des Juiss est souvent liée avec celle des Rois de Syrie & d'Egypte, j'ai eu soin, dans l'occasion, d'en raporter ce qui m'a paru le plus nécessaire & le plus propre à mon sujet. J'ajouterai ici ce qui reste de cette histoire jusqu'au régne d'Hé-

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 479 rode le Grand. L'hiftorien Josephe, qui est entre les mains de tout le monde, satisfera la juste curiosité de ceux qui voudront s'en instruire plus à fond. On pourra aussi consulter M. Prideaux, dont on trouvera ici une bonne partie.

ş. I.

Regne d'Aristobule I. qui dure deux ans.

HYRCAN, Grand Prêtre & Prince A-M.1898. des Juifs, avoit laisse cinq fils en A-M.1696. mourant. Le premier étoit Aristobu. ng. xin. ple, le second Antigone, le troisséme et la lateur. Alexandre Jannée, le nom du qua\_1Md. 1.3. trième est inconnu. Le cinquième

s'appelloit Absalom.

Aristobule, comme l'aîné, succéda à son pere dans la Souveraine Sacriscature, & dans la Principauté temporelle. Dès qu'il se vit
bien établi dans l'une & dans l'autre, il prit le diadême & le titre de
Roi, qu'aucun de ceux qui avoient
gouverné la Judée depuis la captivité
de Babylone n'avoit encore porté. La
conjoncture des tems lui parut très
savorable pour cette entreprise. Les
Rois de Syrie & d'Egypte, qui sculs
pouvoient s'y opposer, étoient des

480 HISTOIRE

Princes foibles, embarassés par des guerres intestines & domestiques, peu assurés sur le trône, & ne s'y maintenant pas lontems. Il savoit que les Romains étoient fort portés à autoriser ces démembremens & ce partage d'Etats des Rois Grecs pour les affoiblir, & pour les tenir bas & petits devant eux. D'ailleurs il étoit naturel qu'Aristobule profitât des victoires & des conquêtes des sencêtres qui avoient donné une consistance assurés & non interrompue à la nation Juive, & l'avoient préparée à soutenir la majesté d'un Roi parmi ses vossins.

La mere d'Aristobule, en vertu du testament d'Hyrcan, prétendoit gouverner : mais Aristobule sut le plus fort, la mit en prison, & l'y sit mourir de faim. Pour ses freres, comme il aimoit beaucoup Antigone le plus âgé de tous, d'abord il lui sit part du gouvernement : mais, peu de tems après, sur une fausse accusation, il lui sit perste la vie. Il mit les trois autres en prison, & les y re-

tint tant qu'il vécut.

AN.M., 18,8. Lors qu'Aristobule se sut établi Av. J. 6:106. dans la pleine possession de l'autoring. xii . 19. té qu'avoit eu son pere, il sit la guer-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 481 re aux Ituréens ; & après en avoir foumis la plus grande partie, il les obligea d'embrasser le Judaisme, comme quelques années auparavant-Hyrcan y avoit obligé les Iduméens. Il leur donna l'alternative, ou de se faire circoncire & d'embrasser la religion Juive, ou de sortir de leur pays, & d'aller chercher un établissement ailleurs. Ils aimérent mieux rester, & faire ce qu'on exigeoit d'eux: & ainsi ils furent incorporés aux Juifs pour le spirituel & pour le temporel. Cette pratique devint une des maximes fondamentales des Afmonéens, Elle marque qu'on n'avoit pas alors une juste idée de la religion, qui ne se commande point par force, & qui ne doit être reçue que volontairement & par persuasion. L'Iturée, où demeuroient ceux dont il s'agit, faisoit partie de la Célé-Syrie, au Nord-Est de la frontière d'Israël, entre l'héritage de la demi-Tribu de Manassé audelà du Jourdain, & le territoire de Damas.

Une maladie obligea Aristobule de revenir de l'Iturée à Jérusalem, & de laister le commandement de l'armée à fon frere Antigone, pour achever la Tome IX.

I ome 1X

guerre qu'il y avoit commencée. La Reine & sa cabale, qui envioient la faveur d'Antigone, profitérent de cette maladie pour indisposer le Roi contre lui par de faux bruits & de noires calomnies. Antigone revint bientôt à Jérusalem après les heureux succès par lesquels il avoit terminé cette guerre. Son entrée fut une espéce de triomphe. On célébroit alors la fête des Tabernacles. Il alla droit au Temple tout armé & avec ses gardes, comme il étoit entré dans la ville, sans se donner le tems de rien changer à son équipage. On lui en fit un crime auprès du Roi, qui, prévenu d'ailleurs contre lui , lui envoia ordre de se desarmer , & de le venir trouver en diligence, comptant que s'il refusoit : d'obéir, c'étoit une preuve qu'il avoit quelque mauvais deslein ; & en ce cas, il ordonna qu'on le tuât. Celui qu'Aristobule avoit envoié, gagné par la Reine & par sa cabale, lui raporta l'ordre tout autrement, & lui dit que le Roi fouhaitoit de le voir tout armé comme il étoit. Antigone partit auffitôt pour le venir trouver ; & les gardes qui le virent armé, exécutérent leurs ordres, & le tuérent,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 48; -Aristobule, aiant su tout ce qui s'étoit passé, en fut vivement touché. & ne put se consoler de sa mort. Tourmenté par les remords de sa conscience pour ce meurtre, & pour celui de sa mere , il traîna une vie miférable , & expira enfin dans les douleurs & dans le desespoir.

## 6. II.

Rigne d'Alexandre Jannée , qui dure 27 ans.

SALOME' femme d'Aristobule, AN.M., 899. aussition après sa mort, tira de prison Av. J.C. 105. les trois Princes que son mari y avoit 11/2 x111. 10. mis. Alexandre Jannée, l'aîné des 10 Jud. 1. 1. trois fut couronné. Il fit mourir celui qui le suivoit, qui avoit tâché de lui enlever la Couronne. Pour le troisiéme, nommé Absalon, qui étoit d'une humeur paisible, & qui ne songeoit qu'à vivre tranquillement en simple particulier, il lui accorda sa faveur, & le protégea pendant toute sa vie. Il n'en est plus parlé, que lorsqu'il donna sa fille en mariage à xiv. . Aristobule le plus jeune des fils de son frere Alexandre, & qu'il le servit contre les Romains au siège de Jérusa--ivilianap or the X ii (L. )

HISTOIRE : lem , où il fut fait prisonnier quarante deux ans après, lorsque le Tem-

ple fut pris par Pompée.

- Pendant que tout ceci le passoit, les deux Rois de Syrie, dont Grypus régnoit à Antioche , & Antiochus de Cyzique à Damas, le faisoient une cruelle guerre, quoiqu'ils fussent freres. Cléopatre & Alexandre le plus jeune de les fils régnoient en Egypte, & Ptolémée Lathyre l'aîné en Cypre.

Alexandre Jannée, quelque tems après qu'il fut retourné à Jérusalem, & qu'il eut pris possession du trône, avoit mis sur pie une bonne armée qui passa le Jourdain, & forma le siège de Gadara. Au bout de dix mois, s'étant enfin rendu maître de Gadara, il prit encore quelques autres places très fortes, fituées auffi au dela du Jourdain. Mais, ne se tenant pas assez sur fes gardes à son retour, il fut battu par . l'ennemi, & perdit dix mille hommes avec tout le butin qu'il avoit fair, & fon propre bagage. Il revine à l'érusalem accablé de cette perte, & de la honte qui la suivoit, Il eut même le chagrin de voir que bien des gens, au lieu de plaindre son malheur, en avoient une maligne joie. Car, depuis la querelle qu'eut Hyrcan avec les Pharifiens, ils avoient roujours été ennemis de la maifon, & fur tout de cet Alexandre, Et comme ils entraînoient presque tout le peuple après eux, ils l'avoient si fort prévenu & animé contre lui, que ce sur la véritable source des des brouilleries dont tout son régne fue troublé.

Cotte perte, toute grande qu'elle AN. M. 3904. étoit, n'empécha pas que, voiant la Av. J.C. 1000 côte de Gaza fans défense par le départ de Lathyre, il n'allat y prendre Raphia & Anthédon. Ces deux postes. qui n'étoient qu'à quelques milles de Gaza, la tenoient comme bloquée; & c'étoit ce qu'il s'étoit proposé en les attaquant. Il n'avoit jamais pardonné aux habitans de Gaza d'avoir excité Lathyre contre lui, & de lui avoir donné des troupes, qui avoient contribué à lui faire gagner la fatale bataille du Jourdain; & il cherchoit avec soin toutes les occasions de se venger d'eux.

Dès que les affaires le lui permi. Ax. M. 1966, rent, il vint avec une nombreuse ar Av. J. c. 98, mée affiéger leur ville; Apollodore, qui en étoit Gouverneur, défendit la place un an entier avec un courage &

une prudence, qui lui acquirent beau-Av. J. c. 97 re, nommé Lyfimaque; ne put voir

sa gloire sans envie; & cette lache passion le porta à l'assassiner. Ensuite ce misérable s'associa avec quelques scélérats comme lui, qui livrérent la ville à Alexandre. En y entrant, on eût dit, à son air & aux ordres qu'il donnoit, qu'il avoit dessein d'user de la victoire avec clémence & modération. Mais, dès qu'il se vir maître de tous les postes, & que rien ne pouvoit lui faire obstacle, il lâcha ses foldats avec permission de tuer, de piller, de détruire; & l'on vit aussitôt exercer dans cette ville infortunée toute la barbarie qui se peut imaginer. Le plaisir de la vengeance lui couta bien cher. Car les habitans de Gaza se défendirent en desespérés, & lui tuérent presque autant de monde qu'ils étoient eux-mêmes. Mais enfin il contenta sa brutale pasfion , & fit de cette ancienne & fameuse ville un tas de ruines : après quoi il s'en retourna à Jérusalem. Cette guerre l'occupa un an.

Av.J.C. 95 fit un affront sanglant. A la sête des

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 487 Tabernacles, pendant qu'il étoit dans le Temple, & qu'en qualité de Sou-tiq, xuit, 23, verain Sacrificateur il offroit à l'autel des Holocaustes le sacrifice solennel, on se mit à lui jetter des citrons à la tête, en lui disant mille injures, & le traitant entr'autres d'Esclave : reproche qui déclaroit affez qu'ils le regardoient comme indigne & de la Couronne & du Pontificat, C'étoit une fuite de ce qu'avoit ofé avancer Eléazar, que la mere d'Hyrcan avoit été captive. Ces indignités irritérent tellement Alexandre, qu'il chargea luimême ces insolens à la tête de ses gardes, & en tua jusqu'au nombre de fix mille. Voiant la mauvaise dispofition des Juifs à son égard, il n'osa plus leur confier sa personne, & prit pour ses gardes des troupes étrangéres qu'il fit venir de la Pisidie & de la Cilicie, & il en forma un corps de six mille hommes qui l'accompagnoient

par tout. Quand Alexandre vit l'orage qui AN. M. 3910. fé par la terreur de la vengeance qu'il en avoit tirée, il se tourna contre les ennemis du dehors. Après avoir rem-

porté sur eux quelques avantages, il-

Joseph. And

\$8 HISTOIRE tomba dans une embuscade, où if perdit la plus grande partie de sonarmée, & eut de la peine à se sauver lui-même. A son retour à Jérusalem,

AN.M.1912. lui-même. A son retour à Jérusalem, Av.J.C. 92. les Juifs, outrés de cette perte, se révoltérent contre lui. Ils se flatoient de le trouver si affoibli & si abbattu de ce dernier échec , qu'ils n'auroient pas de peine à achever sa perte, qu'ils souhaitoient depuis si lontems. Alexandre, qui ne manquoit ni d'application ni de courage, & qui avoit d'ailleurs une capacité au-dessus de l'ordinaire, trouva bientôt des troupes à leur opposer. Ce fut donc une guerre civile entre Alexandre & fes fujets, qui dura fix ans, & caufa de grands maux aux deux partis. Les rebelles furent battus & défaits en plusieurs occasions.

An-M. 5318. Alexandre aiant pris une ville ou Av. J. C. 86 pluficurs des rebelles s'étoient enfermés, en emmena huit cens à Jérufalem, & les y fit tous crucifier en un même jour : & quand ils furent ettachés à la croix , il fit amener leurs femmes & leurs enfans, & les fit égorger à leurs yeux. Pendant cette cruelle exécution, le Roi donnoit un régal à fes femmes & à se soncubines.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 489? dans un endroit d'où l'on voioit tout ce qui se passoit : & cette vûe étoit pour lui & pour elles la principale partie de la fête. Quelles horreurs! Cette guerre civile, pendant fix ans qu'elle dura, avoit couté la vie à plus. de cinquante mille hommes du côté: des rebelles:

Alexandre, après l'avoir appaifée, fit plusieurs expéditions au dehors avec un très grand luccès. De retour à Jérusalem, il s'abandonna à la bonne chére & aux excès du vin qui lui causérent une fiévre quarte, dont il An.M. 3911.

mourut au bout de trois ans, après

en avoir régné vingt-fept.

Il laissa deux fils, Hyrcan & Aristobule: mais il ordonna qu'Alexandra sa femme gouverneroit le roiaume tant qu'elle vivroit, & qu'elle choisiroit celui de ses deux fils qu'elle voudroit pour régner après elle,.



6. I I I.

Régne d'Alexandra, femme d'Alexandre Jannée, qui dure 9 ans. Cependant: Hyrcan fon fils aîné exerce la Grande Sacrificature.

Ax.M.3336. ALEXANDRA, selon le conseil que Av.J.C. 78. son mari lui avoit donné en mourant, 199, xin. 21. se soumit elle & ses enfans au poude de de de la conseil de la c

xandre.

Par cette démarche, elle gagna fi bien les esprits, qu'oubliant leur haine pour le mort, quoi qu'elle eût été portée pendant sa vie aussi loin qu'il . étoit possible , ils la changérent , dans ces commencemens ; en vénération & en respect pour sa mémoire : & au lieu des invectives & des injures qu'ils avoient toujours vomies contre lui, ce n'étoit plus qu'éloges & panégyriques , où ils relevoient fans melure les grandes actions d'Alexandre, par lesquelles la Nation se : trouvoit aggrandie, & son pouvoir, fon honneur, & fon crédit augmentés. Enfin ils ramenérent si bien le peuple, qu'ils avoient toujours julDES SUCCESS. D'ALEXAND. 491 ques-là irrité contre lui, qu'on lui fit me pompe funébre plus somptueuse & plus honorable que n'en avoit eu aucun de ses prédécesseurs; & qu'A-lexandra, comme son testament le portoit, sur établie Administratrice Souveraine de la Nation. On voit ici qu'un dévouement aveugle & sans réserve au pouvoir & aux volontés des Pharissens, tenoit lieu auprès d'eux de tout mérite, & faisoit disparoitre tott défaut, & même tout crime. C'est asses l'asses de ceux qui veulent dominer.

Quand cette Princesse se vit bientablie, elle sit recevoir son sils aîné Hyrcan Souverain Sacrificateur : il avoit alors près de trente-trois ans. Elle donna, comme elle l'avoit promis, l'administration de toutes les grandes affaires aux Pharisiens. La première chose qu'ils farent su de casser le Décret par lequel Jean Hyrcan, pere des deux dérniers Rois, avoit aboli toutes leurs constitutions traditionnelles, qui reprirent depuis un plus grand cours que jamais. Ils exercérent une cruelle persécution contre tous ceux qui s'étoient décla-

rés leurs ennemis sous le régne précé-

dent, fans que la Reine pût les emempécher, parce qu'elle s'étoit lié les mains en se mettant entre celles des Pharisens. Elle avoit vú du tems de son mari, ce que c'étoit qu'une guerre civile, & les maux infinis qu'el-le entraîne. Elle craignoit d'en allumer une nouvelle; & ne voiant point d'autre moien de la prévenir, que de céder un peu à la violence de ces hommes vindicatifs & inexorables, elle croioit devoir permêttre un mal pour en empécher un plus grand.

Ce que nous avons dit jusqu'ici;, peut beaucoup contribuer à nous faire connoitre l'état du peuple Juif; & le caractère de ceux qui le gou-

& le caractère de ceux qui le gouvernoient.

AN.M.3931. Les Pharifiens continuoient toujours (AV.M.5.27). leurs perfécutions contre ceux qui per de Bell.

Roi. On les rendoir responsables de toutes les cruautés, & de toutes les fautes dont ils jugeoient à propos de noircir sa mémoire. Ils s'étoient déja défaits, sur ce prétexte, de pluficurs de leurs ennemis; & ils inventoient tous les jours de nouveaux chefs. d'accusation pour perdre ceux qui leur déplaisoient le plus entre ceux qui restoient encore.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 494: Les amis & les partifans du feu! Roi voiant que ces perfécutions ne finissoient point, & qu'on avoit juré leur perte, s'assemblérent enfin, & vinrent en corps trouver la Reine, avec Aristobule son second fils à leur tête. Ils lui représentérent les services qu'ils avoient rendus au feu Roi; leur fidélité. & leur attachement pour lui dans toutes ses guerres, & dans les embarras où il s'étoit trouvé pendant les troubles, Qu'il leur étoit bien dur, qu'on leur fit, à présent qu'elle les gouvernoit, un crime de tout ce qu'ils avoient fait pour lui, & de se voir sacrifiés à la haine implacable de leurs ennemis, uniquement à cause de leur attachement pour elle & pour sa maison. Ils la supplioient d'arrêter ces fortes de recherches; ou, si elle ne le pouvoit pas, de leur permettre de se retirer du pays, & d'aller chercher ailleurs un afyle : ou du moins qu'on les mît dans les places où elle avoit garnison, pour y être à couvert de la violence de leurs ennemis.

La Reine étoit touchée, autant qu'on peut l'être, de l'état où elle les voioit, & de l'injustice qu'on leux

HISTOIRE faisoit: Mais il ne dépendoit pas d'elle de faire pour eux tout ce qu'elle eût souhaité : car elle s'étoit donné des maîtres, en s'engageant à ne rien. faire sans le consentement des Pharisiens. Qu'il est dangereux de donner trop d'autorité à de tels gens! Ils's crioient que ce seroit arrêter le cours de la Justice, que de suspendre les recherches contre des coupables : que e'étoit-là une démarche qu'aucun Gouvernement ne devoit jamais souffrir: & qu'ainsi ils n'y donneroiene jamais les mains. D'un autre côté la Reine crut ne devoir point consentir que les vrais & fidéles amis de sa maison abandonnassent ainsi le pays, puisqu'elle demeureroit alors sans appui à la merci d'une faction turbulente ... & n'auroit aucune ressource en cas de. nécessité. Elle se détermina donc autroisiéme parti qu'ils lui avoient proposé, & les dispersa dans les places où elle avoit garnison. Elle y trouvoit deux avantages : le premier , que leurs ennemis n'oferoient les attaquer dans ces places fortes, où ils auroient les armes à la main ; & le second, que ce seroit toujours, pour elle un corps de réserve, sur lequel

DES SUCCESS, D'ALEXAND. 495 elle pouvoit compter dans l'occasion en cas de brouillerie.

Quelques années après, la Reine An.M. 1934 Alexandra tomba malade d'une ma- Av. J.C. 70. ladie très dangereuse, & qui la mit à l'extrémité. Dès qu'Aristobule, le plus jeune de ses fils, vit qu'elle n'en pouvoit pas revenir, comme il avoit depuis lontems formé le dessein de s'emparer de la Couronne à sa mort. il se déroba de nuit de Jérusalem avec un seul domestique, & s'en alla dans les places, où , selon le plan qu'il en avoit donné, on avoit mis en garnison les amis de son pere. Il y fut reçu à bras ouverts, & en quinze jours de tems vingt-deux de ces places & châteaux se donnérent à lui : ce qui le rendit maître de presque toutes les forces de l'Etat. Le peuple, aussi bien que l'armée, étoit tout disposé à se déclarer pour lui, las de la dure administration des Pharisiens, qui avoient gouverné en maîtres sous Alexandra, & étoient devenus insupportables à tout le monde. On venoit donc en foule de tous côtés se ranger fous les étendarts d'Aristobule , dans l'espérance qu'il aboliroit la tytannie des Pharisiens ; ce qu'on ne

pouvoit pas attendre d'Hyrcan sons ané, élevé par la mere dans une foumission aveugle pour cette secte; outre qu'il n'avoit ni le courage ni la capacité nécessaires pour un dessein h'vigoureux: car il étoit pesant et indolent, sans activité, sans application; &t d'un fort petit génié.

Quand les Pharisiens virent que leparti d'Aristobule grossission, ils vinrent, Hyrcan à leur tête, représenter à la Reine mourante ce qui se passoir, & lui demander ses ordres & son assistance. Sa réponse sur, qu'elle n'étoir plus en-état de se méler de ces sortes d'affaires, & qu'elle leur enlaissoir le soin. Cependant elle institua Hyrcan pour son héritier universel, & expira peu de tems après.

Dès qu'elle fût morte, il prit posfession du trône; & les Pharisens sixrent tous leurs esforts pour l'y maintenir. Quand Aristobule étoit sorti de Jérusalem, ils avoient sait mettre dans. le château de \* Baris sa femme & ses ensans qu'il avoit laisse, pour s'en servir comme d'orages contre lui-

Baris étoir un château ple , sur la même monstique sur un voc escargé , ragne. hors de l'enceinte du Tem-

Mais, voiant que cela ne l'artétoit.

Mais, voiant que cela ne l'artétoit.

Joseph. Mais

point, ils levérent une armée. Ari-lia; xiv. 1.6

ftobule en leva auffi une. Une batail- 1.4

le près de Jéricho décida la querel
le. Hyrcan, abandonné de la plupart

de fes troupes qui prirent le parti de

fon frere, fut obligé de s'enfuir à

Jérufalem, & de fe renfermer dans

le château de Baris; & fes partifans

prirent le Temple pour afyle. Peu de

tems après ils fe foumirent auffi à Ari
ftobule, & Hyrcan fut obligé de s'ac
commoder avec lui.

#### 6. I V.

Regne d'Aristobule II. qui dura six ans.

PAR L'ACCOMMODEMENT qui se An.M. 1991fit, on convint. qu'Aristobule auroit An.J.C. 69.
la Couronne & la Souveraine Sacrificature, & qu'Hyrcan lui résigneroit.
l'une & l'autre, & se se contenteroit
d'une vie privée sous la protection
de son sirent, avec la jouissance de
son bien. Il n'eut pas de peine à s'y
résoudre car il aimoit le repos & se
aises plus que toute autre chose. Ainsi
il quitta le gouvernement, après l'avoir possédé trois mois. La tyrannie
"des Pharistens sinit avec son régne,,

HISTOIRE après avoir tourmenté la nation Juive depuis la mort d'Alexandre Jannée...

Les troubles de l'Etat ne finirent pasde même : l'ambition d'Antipas , plus connu sous le nom d'Antipater, pere d'Hérode, y donna lieu. Il étoit Iduméen de race, & Juif de religion, de même que tous les autres Iduméens depuis qu'Hyrcan les eut obligés à embrasser le Judaisme. Comme il avoit été élevé à la Cour d'Alexandre Jannée, & d'Alexandra sa femme qui régna après lui, il s'étoit emparé de l'esprit d'Hyrcan leur fils aîné, dans l'espérance de s'élever par sa faveur lorsqu'il parviendroit à la Cou-An.M. 1939 ronne. Mais quand il vit toutes ses

Av. J.C. 65. mesures rompues par la déposition iiq. xiv. 2-8. d'Hyrcan & le couronnement d'Ariflobule, de qui il n'avoit rien à espé-20.50

rer, il emploia toute son habileté & tous ses soins à faire remonter Hyrcan fur le trône.

Celui-ci, par son moien, s'étoit d'abord adresse à Arétas roi de l'Arabie Pétrée, pour l'aider à se rétablir. Après divers événemens, que je passe pour ne point trop allonger cette histoire il eut recours à Pompée, qui, au re-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 499 tour de son expédition contre Mithridate, étoit venu en Syrie. Il y prit Jeseph. Anconnoissance de la cause d'Hyrcan & tig. xiv. 5: d'Aristobule, qui s'y étoient rendus Jud. 1. 5. en personne suivant ses ordres. Il y vint aussi quantité de Juifs demander qu'on les délivrat de la domination de l'un & de l'autre. Ils représentoient, qu'ils ne devoient pas être. gouvernés par un Roi : qu'ils avoient accoutumé depuis lontens de ne l'être que par le Souverain Sacrificateur, qui, sans autre titre, leur administroit la Justice selon les loix & les réglemens qui leur avoient été transmis par leurs ancêtres. Ou'à la vérité les deux freres étoient de la race Sacerdotale, mais qu'ils avoient changé la forme du Gouvernement pour une nouvelle, qui les mettroit dans l'esclavage si on n'y remédioit.

Hyrcan le plaignoit, qu'Aristobule le dépouilloit injustement de son droit d'aînesse, en usurpant tout, & me lui laissant qu'une petite terre pour son entretien. Il l'accusoit aussi de faire le métier de corsaire sur mer, & de piller ses voisins sur terre. Et pour confirmer ce qu'il alléguoit contre lui, il produisoit près de mille HISTOIRE

Juifs, & des principaux de la nation, qu'Antipater avoit fait venir exprès, pour appuier par leur témoignage ce que ce Prince avoit à dire contre son frere.

Aristobule répondit à cela : Qu'Hyrcan avoit été déposé uniquement à cause de son incapacité. Que sa nonchalance & sa paresse le rendant absolument incapable des affaires, le peuple l'avoit méprifé, & que lui Aristobule avoit été obligé de prendre les rênes du Gouvernement, pour l'empécher de tomber en des mains étrangéres. Enfin , qu'il ne portoit point d'autre titre que celui qu'avoit eu son pere Alexandre. Et , pour preuve de ce qu'il avançoit, il produifit plusieurs jeunes gens de qualité du pays, qui parurent avec tout l'éclat que peuvent donner la magnificence & le bel air. Leurs habits fuperbes. & leurs maniéres hautes & pleines de fierté, ne firent pas beaucoup de bienà sa cause.

Pompée en entendit affez pour voir qu'il y avoit de la violence dans la conduite d'Ariftobule: mais il ne vou lut pourtant pas prononcer si tôt, de peur qu'Ariftobule irrité ne traversat DES SUCCESS. D'ALEXAND, 791 les desseines du côté de l'Arabie, qu'il avoit forta cœur. Il renvoia donc civilement les deux freres, & leur dit qu'à son retour, après qu'il auroit foumis Aréas & les Arabes, il passeroit par la Judée, & qu'alors il régleroit leur affaire, & mettroit ordre a tour.

Arittobule, qui comprir bien la pense de Pompée, partir de Damas brusquemen, & fans lui faire la moindre civiliré; revint en Judée; fit prendre les armes à les sujets; & le mir en état de se défendre. Par cette conduire il se sit de Pompée un

ennemi mortel.

Pompée se mit à faire les préparatifs pour la guerre d'Arabie. Arétas avoit jusques-là méprise les armes Romaines: mais quand il les vir de près , & que cette armée victorieule alloit entrer dans ses Etats , il envoia faire ses soumissons par une ambassade. Pompée ne laissa pas de s'avancer jusqu'a Pétra sa capitale , qu'il emporta. Arétas y sur pris. Pompée le sit dabord garder : mais dans la suite, il sur relaché, quand il eut accepté les conditions que lui imposa Pompée, qui retourna aussistôt après à Damas,

Il n'apprit qu'alors la manœuvre qu'avoit fait Aristobule en Judée. Il v mena son armée, & trouva Aristobule posté dans le château d'Alexandrion, qui étoit à l'entrée du pays fur une haute montagne. C'étoit une place extrêmement forte, bâtie par, ion pere Alexandre, qui lui avoit donné son nom: Pompée l'envoia sommer de descendre, pour le venir trouver. Aristobule n'en avoit guéres, envie : mais il se rendit enfin à l'avis. de ceux qui étoient avec lui, qui, redoutant une guerre avec les Romains, lui conseillérent d'y aller. Il, le fit, & après une conversation qui roula fur fon différent avec fon frere, il revint dans son château. Il fit, encore le même manége deux ou trois fois, pour tâcher par cette complaisance de gagner Pompée, & de l'engager à décider en sa faveur. Mais. de peur d'accident, il ne laissoit pas de bien garnir ses places fortes, & de faire tous les autres préparatifs pour une défense vigoureule, en cas que Pompée prononçat contre lui. Pompée, qui en eut avis, la derniére fois qu'il y vint l'obligea à les lui mettre toutes entre les mains en fea Denne.

questre, & lui sit signer des ordres pour cela à tous les Commandans de

ces places.

Aristobule, outré de la violence qu'on lui avoit faite, dès qu'il fut relâché, se rendit en diligence à Jérusalem, & y prépara tout pour la guerre. Résolu de garder la Couronne, il se trouvoit le jouet de deux passions opposées, l'espérance & la crainte. Quand il voioit la moindre apparence que Pompée décidat en sa faveur, il emploioit tous les artifices de la complaisance pour se le rendre favorable. Quand, au contraire, il trouvoit la moindre raison de soupconner qu'il se déclareroit contre lui, il fuivoit une conduite toute opposée. Voila ce qui produisit le contraste qui se voit dans les différentes démarches qu'il fit dans toute cette affaire.

Pompée le suivit de près. Le premier endroit où il campa en allant à Jérusalem, sut Jéricho, où il reçut la première nouvelle de la mort de Mithridate, comme on le verra dans le

Livre suivant.

Il continua sa marche vers Jérusalem. Quand il en sut proche, Aristobule, qui commençoit à se repen704 HISTOIRE tir de ce qu'il avoit fait, vint le trouver, & tâcha de se raccommoder avec lui, en lui promettant une foumission entière, & une grosse somme. d'argent pour prévenir la guerre. Pompée accepta ses offres, & envoia Gabinius à la tête d'un détachement recevoir l'argent. Mais, quand ce Lieutenant Général arriva à Jérusalem, il trouva les portes fermées ; & au lieu de recevoir de l'argent, on lui cria de dessus la muraille, que ceux de la ville ne vouloient pas tenir l'accord. Pompée là-dessus, ne voulant pas qu'on se moquât de lui impunément, fit mettre dans les fers Aristobule qu'il avoit retenu, & s'avanca avec toute l'armée devant Jérusalem. C'étoit une ville extrêmement forte par fa fituation, & par les ouvrages qu'on y avoit faits; &, sans la division qui étoit au dedans, elle auroit pu faire une longue réfi-Stance. 120,00

Le parti d'Aristobule vouloit défendre la place, sur tout quand ils virent que Pompée retenoit leur Roi prisonnier. Mais ceux qui favorisoient le parti d'Hyrcan, vouloient qu'on ouvrît les portes à Pompée. Et com-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 506 me ces derniers faisoient le plus grand nombre, l'autre parti se retira sur la montagne du Temple pour le défendre ; & fit rompre les ponts du fossé & de la vallée qui l'environnoient. Pompée à qui l'on ouvrit aussitôt la ville, résolut d'assiéger le Temple. La place tint trois mois entiers, & auroit encore tenu autant, & peutêtre obligé les Romains à abandonner leur entreprise, sans la rigueur superstitieuse avec laquelle les assiégés observoient le Sabbat. Ils croioient bien qu'il leur étoit permis de se défendre quand on les âttaquoit, mais non d'empécher les travaux des ennemis, ou d'en faire pour eux-mêmes. Les Romains surent mettre à profit cette inaction des jours de Sabbat. Ils n'attaquoient point pour lors les Juifs , mais ils combloient les fossés, faifoient leurs approches, & placoient leurs machines fans trouver d'oppofition. Ils abbattirent enfin une groffe tour, dont la chute entraîna un grand pan de muraille, & fit une bréche aussi grande qu'il la faloit pour un asfaut. La place fut emportée de vive force. Le carnage fut terrible. On Tome IX.

HISTOIRE

passa plus de douze mille personnes

au fil de l'épée.

Pendant tout le tumulte, les cris; & le desordre de cette boucherie, l'histoire remarque que les Prêtres qui étoient alors dans le Temple occupés à faire le service, le continuérent avec un sang froid surprenant, malgré la rage de leurs ennemis, & la douleur de voir massacrer à leurs yeux leurs amis & leurs parens. Plufieurs d'entr'eux virent méler leur fang avec celui des sacrifices qu'ils offroient, & l'épée des ennemis en fit des victimes de leur devoir. Heureux & dignes d'envie, s'ils eussent été aussi sidéles à l'esprit qu'à la lettre!

Pompée, avec plusieurs des hauts Officiers, entra dans le Temple, & non feulement dans le lieu Saint. mais jusques dans le lieu très-saint, où, par la Loi, il n'étoit permis à perfonne d'entrer qu'au Souverain Sacrificateur une fois l'an, le jour solennel de l'Expiation. C'est ce qui affligea le plus vivement les Juifs, & ce qui fouleva le plus ce peuple contre les Romains.

Pompée ne toucha point au trésor

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 107 du Temple, composé pour la plus grande partie des sommes qui y avoient été déposées par les familles particuliéres pour être plus en sureté. Il s'y trouva deux mille talens en Six millione argent monnoié, sans compter les vases d'or & d'argent qui étoient sans nombre, & d'un prix infini. Ce 2 n'étoit point, dit Cicéron, par respect pour la majesté du Dieu honoré dans ce Temple que Pompée en usa de la forte ; car , felon lui , rien n'étoit plus méprisable que la religion des Juifs. plus indigne de la sagesse & de la grandeur des Romains, plus opposé aux maximes de leurs ancêtres. Pompée, par ce noble desintéressement. voulut seulement ôter à la malignité & à la médifance tout lieu d'attaquer sa réputation. Voila ce que pensoient les plus éclairés d'entre les payens fur l'unique religion du vrai Dieu. Ils

præstantissimo imperatori , fed pudorem fuifle ... lftorum religio facrorum à splendore hujus impefti, gravitate nominis veabhortebat. Cic. pre Flags co . n. 67-69.

a Cn. Pompeius , cap- | & hoftium impedimento ris Hierofolymis, victor ex illo fano nihil attigit. In primis hoc, ut multa alia, sapienter, quòd in ram fuspiciosa ac maledica civitate locum fermoni obtrectatorum non reliquit. Non enim credo teligionem & Judgorum

ço8 Histoire

blasphémoient ce qu'ils ne connois.

foient pas.

On a remarqué que jusques-là tout avoit réussi à Pompée: mais que depuis cette curiosité sacrilége son bonheur l'avoit abandonné, & que l'avantage remporté sur les Juss sur sa dernière victoire.

## 9. V.

### Régne d'Hyrcan II. qui dure 24. ans.

Av.J.C. 63. guerre, fit démolir les murailles de

Jérusalem, rétablit Hyrcan, fit prifonniers Aristobule & ses deux fils Alexandre & Antigone, & les envoia à Rome. Il démembra plusieurs villes du roiaume de Judée, qu'il unit au Gouvernement de Syrie, imposa tribut à Hyrcan, & laissa l'Intendance du pays à Antipater, qui étoit à la cour d'Hyrcan, & un de ses principaux Ministres. Alexandre se sauva sur la route, & revint en Judée, où il excita dans la suite de nouveaux troubles.

Av. J. C. 77. Hyrcan se trouvant trop soible Av. J. C. 77. pour entrer en campagne contre lui, 1947, 221. 10 eut recours aux armes des Romains,

Gabinius, Gouverneur de Syrie, après 1d. de Relie avoir vaincu dans un combat Alexan. Jud. 11. 6. dre, alla à Jérusalem, & y rétablit Hyrcan dans la Souveraine Sacrisicature. Il sit de grands changentens au Gouvernement civil: car il le rendit Aristocratique de Monarchique qu'il étoir: mais ils furent de peu de du-

Crassus marchant contre les Par-An.M.1918. thes, mais toujours attentif à con-Av.J.C. 14t tenter son insatiable avarice, s'arrêta à Jérusalem, où il avoit entendu dire que l'on gardoit de précieux trésors. Il pilla tout ce qu'il y avoit de richestes dans le Temple, qui montoient à la somme de dix mille talens, c'est-à-dire de trente millions.

rée.

César, après son expédition d'E-An.M.1917.
gypte:, étant venu en Syrie, Anti-Av.J.e. 7.
gone, qui s'étoit sauvé de Rome avec ruja xiv. 17.
son e, qui s'étoit sauvé de Rome avec ruja xiv. 17.
son pere Aristobule, vint se jetter à de sell. Jud.
ses piés, le pria de le rétablir sur le
trône de son pere qui pour lors étoit
mort, & sit de grandes plaintes contre Antipater & Hyrcan. César leur
avoit de trop grandes obligations à
l'un & à l'autre pour rien faire contre leurs intérêts: car, comme on le
verra dans la suite, sans le secours

HISTOIRE qu'il en 'avoit reçu , son expédition d'Egypte auroit échoué. Il ordonna qu'Hyrcan garderoit la dignité de Souverain Sacrificateur de Jérusalem, & la Principauté de la Judée, pour lui & pour sa postérité après lui à perpétuité, & donna à Antipater la charge de Procurateur de la Judée sous Hyrcan. Par ce Décret, l'Aristocratie de Gabinius fut abolie, & le Gouvernement de Judée rétabli sur l'ancien pié.

Antipater fit donner le Gouvernement de Jérusalem à Phasael son fils de Bell. Jud. aîné, & celui de la Galilée à Hérode fon fecond fils.

César, à la requête d'Hyrcan, & An.M. : 960. Av. J.C. 44. en considération des services qu'il lui 19. xiv. 17. avoit rendus en Egypte & en Syrie, lui permit de rebâtir les murailles de Jérusalem, que Pompée avoit fait abbattre. Antipater, sans perdre de tems, y fit travailler, & la ville fut bientôt fortifiée comme elle l'étoit avant la démolition. César fut tué cette même

> Pendant les guerres civiles, la Ju-. dée, aussi bien que toutes les autres provinces de l'Empire Romain, fut agitée de violens troubles.

année.

DES SUCCESS, D'ALEXAND, 511
Pacore, fils d'Orode roi des Par-Au.M. 1951.
thes, étoit entré en Syrie avec une 1969h. 47puillante armée. Il envoia de là en 119 200 200
judée un détachement, qui avoit orde de mettre fur le trône Antignone 1964. 1:11.
fils d'Ariftobule, qui de fon côté avoit
auffi levé des troupes. Hyrcan & Phataël frere d'Hérode, fur la proposition qu'on leur fit d'un accommodement, eurent l'imprudence de se rendre chez les ennemis, où ils furent arrétés, & emis aux fers. Hérode se fauva de Jérusalem un moment avant

Les Parthes, aiant manqué Hérode, pillérent la ville & la campagne, mirent Antigone sur le trône, lui livrérent Hyrcan & Phasaël enchaînés. Phasael, qui savoit bien que sa mort étoit résolue, se cassa lui-même la tête contre la muraille de la prison, pour ne point passer par la main du bourreau. Pour Hyrcan, on lui accorda la vie: mais, pour le rendre incapable du Sacerdoce, Antigone lui fit couper les oreilles. Car, selon la loi du Lévirique, il ne faloit pas qu'il 16-24. manquât un seul membre au Souverain Sacrificateur. Après l'avoir ainfi mutilé, il le rendit aux Parthes pour

qu'on y fut entré pour le saisir aussi.

Levit. 11:

HISTOIRE l'emmener dans l'Orient, d'où il lui seroit impossible de brouiller les affai-Joseph. An- res en Judée. Il demeura prisonnier 1iq. XY. 2. à Séleucie en Babylonie jusqu'à l'avénement de Phraate à la Couronne, qui lui fit ôter ses chaînes, & lui permit de voir en toute liberté les Juifs du pays, qui étoient en très-grand nombre. Ils le regardérent comme leur Roi & leur Sacrificateur, & lui firent une pension qui suffisoit pour soutenir l'éclat de son rang. L'amour de la patrie lui fit oublier tous ces avantages. Il retourna l'année suivante à Jérusalem, où Hérode l'avoit invité de revenir: mais quelques années après

il le fit mourir.

Hérode s'étoir d'abord réfugié en Egypte, il passa de là à Rome. Antoine, depuis le Triumvirar, y étoir tout-puissant. Il prit Hérode sous sa protection, & sit même en sa faveur plus qu'il n'espéroir. Car, au lieu qu'il ne se proposoir tout au plus que d'obtenir la Couronne pour Aristobule\*, frere de Mariamne qu'il venoir d'é-

<sup>\*</sup> Aristobule étoit fils | frere d'Hyrcan : de forte d'Alexandra fille d'Hyrcan; & sou pere étoit Alezandre , sils d'Aristobule | res à la Convenne.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 513 poufer, avec l'espérance seulement de gouverner sous celui-ci, comme avoit fait Antipater sous Hyrcan; Antoine lui fit donner la Couronne à lui-même contre la maxime ordinaire des Romains en pareil cas. Car ils n'avoient pas accoutumé de violer ainsi les droits des maisons roiales qui les reconnoissoient pour leurs protecteurs, & de donner la Couronne à un étranger. Hérode fut déclaré Roi de Judée par le Sénat, & conduit par les Consuls au Capitole, où il reçut l'investiture de la Couronne avec les cérémonies ordinaires dans ces sortes d'occasions.

Hérode ne passa que sept jours à Rome à la poursuite de cette grande affaire, & retourna prontement dans la Judée. Il n'avoit mis en tout que trois mois à son voiage de terre & de

mer.

#### 6. V I.

Règne d'Antigone, qui dure à peine deux

IL NEFUT PAS si facile à AN.M. 1965. Hérode de s'établir dans la posses. Av. J.C. 19. sion du roiaume de Judée, qu'il lui 514 HISTOIRE
avoit été aifé d'en obtenir le titre de
la part des Romains. Antigone n'étoit
pas disposé à lui céder un trône, qui
lui avoit couté tant de peine & d'argent. Il le lui disputa très-vivement
pendant près de deux ans.

An.M. 3966. Hérode, qui pendant l'hiver avoit Av.J.C. 38. fait de grands préparatifs pour la 19, 214. 22. Campagne fuivante, l'ouvrit enfin par 1.14. de hill. le fiége de Jérusalem, qu'il alla in-

vestir avec une belle & nombreuse armée. Antoine avoit donné ordre à Sosius, Gouverneur de la Syrie, de faire tous ses esforts pour réduire Antigone, & pour mettre Hérode en pleine possession du Roiaume de Judée,

Pendant qu'on travailloit aux ouvrages nécessaires pour le siège, Hérode alla faire un tour à Samarie,
& y consomma ensin son mariage
avec Mariamne. Il y avoit dèja quatre
ans qu'ils étoient finncés: les embarras
qui lui étoient survenus avoient empéché jusques - là qu'on en vînr à la
conclusion. Elle étoit fille d'Alexandre
sils du Roi Aristobule, & d'Alexandra
fille d'Hyrcan II, & se trouvoit
ainsi petite sille de ces deux freres.
C'étoit une Princesse d'une beauté &

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 515 d'une vertu extraordinaires , & qui possédoit dans un degré éminent toutes les autres qualités qui peuvent relever le sexe. L'attachement qu'avoient les Juifs pour la famille des Almonéens fit croire à Hérode, qu'en l'épousant il n'auroit pas de peine à gagner leur affection : & ce fut une des raisons qui le déterminérent à conformer alors ce mariage.

A son retour devant Jérusalem, Sofius & lui aiant joint leurs troupes, poussérent de concert le siège avec la derniére vigueur, & avec une armée très-nombreuse, qui montoit au moins à foixante mille hommes. La place tint pourtant plusieurs mois contr'eux avec beaucoup de résolution; & si les affiégés euflent été auffi habiles dans le métier de la guerre & dans l'art de défendre les places, qu'ils étoient braves & résolus, on ne l'auroit peutêtre pas prise. Mais les Romains, qui en savoient bien plus qu'eux, emportérent enfin la place au bout d'un peu plus de six mois de siége.

Les Juifs étant forcés dans tous Av.M.;967. leurs postes, l'ennemi y entra de tous Av. J. e. 37. côtés, & s'en rendit maître. Et pour

516 H 15 T 0 1 R E
fe venger de l'opiniàtreté de la réfiftance qu'on leur avoit faite, & des
peines qu'ils avoient fouffertes pendant un fiége fi long & fi difficile, ils
remplirent tous les quartiers de la
Ville de fang & de carnage, pillérent
& détruifirent tout, quoi qu'Hérode
fit pour empécher l'un & l'autre.

Antigone, voiant tout perdu, vint fe jetter aux piés de Sosius de la maière la plus soumise & la plus basse. Il fut mis dans les chaînes, & envoie à Antoine dès qu'il fut arrivé à Antioche. Il vouloit d'abord le réserver pour son triomphe: mais Hérode, qui ne se croioit pas en sureté tant que ce reste de la famille roiale vivroit, ne lui donna point de repos qu'il n'eût obtenu la mort de ce malheureux Prince, pour laquelle il donna même une grosse sources de sur les sources.

Joseph. ibid. On lui fit son procès dans les formes.

Plus in Jun III su condanné à mort, & la senDian. Cas tence s'exécuta de la même maniére
is 4.99 seq.

que contre un criminel du commun,
avec les verges & la bache du listens.

avec les verges & la hache du licteur, & il fut attaché au poteau: traitement que les Romains n'avoient jamais fait à aucune tête couronnée.

Ainsi finit le régne des Asmonéens,

près success. D'ALEXAND. 517 après avoir duré cent vingt-neuf ans, à en prendre le commencement au. Gouvernement de Judas Maccabée. Hérode entra de la forte en paifible possession du roiaume de Judée.

Cet événement singulier, extraordinaire, & jusques-là sans exemple, par lequel l'autorité souveraine sur les Juifs étoit donnée à un étranger, à un Iduméen, auroit dû leur ouvrir les yeux, & les rendre attentifs à une célébre prophétie, qui l'avoit prédit en termes clairs, & qui l'avoit donné comme la marque certaine d'un autre événement qui intéressoit toute la nation, qui étoit l'objet perpétuel de ses vœux & de son attente, & qui la distinguoit par un caractére particulier de toutes les autres nations de la terre, lesquelles y avoient un pareil intérêt, mais sans le connoitre & sans en être averties. Cette prophétie est celle de Jacob , lequel en mourant prédit à ses douze fils assemblés autour de son lit ce qui devoit arriver dans toute la suite des tems aux douze Tribus dont ils étoient les Chefs, & qui portoient leurs noms. Entre plusieurs prédictions que fait ce Patriarche sur la Tribu de Juda, voici 518 HISTOIRE

Genol 49. celle dont il s'agit: Le a sceptre ne sera point ôté à Juda, & il y aura toujours dans sa postérité des condusteurs du peuple, jusqu'à la venue de celui qui doit être envoié, & qui sera l'objet de l'attente des nations. Le sceptre ou la verge, (car le terme hébreu a ces deux sens) signifie ici l'autorité, la supériorité sur les autres Tribus.

Tous les anciens Juifs ont expliqué du Mellie cette prédiction: c'est donc un fait incontestable. Elle se réduit à deux points essentiels. Le premier, Que tant que la Tribu de Juda substistera, elle aura la prééminence & l'autorité sur les autres Tribus: le second, Qu'elle substistera, & qu'elle formera un corps de République gouverné par ses loix, & conduit par ses Magistrats, jusqu'à ce que le Messie loit venu.

Le premier point se vérisie par la fuite de l'histoire des Israélites, où cette prééminence de la Tribu de Juda paroit clairement. Ce n'est point ici le lieu d'en apporter les preuves: Elles was on peut les consulter dans l'Explica-

> a Non auferetur sceperum de Juda, & dux de femore ejus, donce veniat

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 519 tion de la Génése donnée depuis peu chez. F. Babra au public.

Pour le second point, il ne faut qu'ouvrir les yeux. Quand Hérode Iduméen, & par conséquent étranger, fut mis sur se trône, l'autorité & la supériorité que la Tribu de Juda avoit sur les autres Tribus commença à lui être ôtée. C'étoit un avertissement que le tems du Messie n'étoit pas éloigné. La Tribu de Juda n'a plus de primauté : elle ne fait plus un corps lubsistant, dont les Magistrats soient tirés d'elle. Il est donc manifeste que le Messie est venu. Mais depuis quel tems la Tribu de Juda est-elle sem-blable aux autres, & confondue avec elles ? C'est depuis le tems de Tite, & celui d'Adrien qui acheva d'exterminer les restes de Juda. C'est donc avant ce tems-là que le Messie est venu.

Combien Dieu nous doit-il paroitre admirable dans l'accomplissement de ses prophéties! Seroit-ce faire l'usage que l'on doit de l'histoire, de ne point s'arréter quelques momens sur de tels saits quand on les rencontre sur son passage? Hérode, forcé de sortie de Jérusalem, se résugie à Rome. Il ne longe point à demander la roiauté pour lui-même, mais pour un autre. Il étoit injuste de la donner à un étranger, pendant qu'il y avoit des Princes de la famille roiale. Cela étoit contre les loix, & même contre la pratique des Romains. Mais il étoit arrété de toute éternité qu'Hérode seroit roi des Juifs. Le ciel & la terre passeroient plutôt que cet arrêt du ciel ne fût pas exécuté. Antoine se trouve à Rome quand Hérode y arrive, & il y a un souverain pouvoir. Combien d'événemens a-t-il falu ménager pour conduire les choses à ce point! Mais y a-t-il quelque chose de difficile au Tout-puissant?

# ARTICLE SECOND.

Abrégé de l'histoire des Paribes depuis l'établissement de cet Empire jusqu'à la défaite de Crassius, qui est exposée au long.

L'Empira des Parthes est un des plus puissans & des plus considérables qu'il y ait eu dans l'Orient. Très foible dans ses commencemens, comme c'est l'ordinaire, il s'étendir peu à peu dans toute la haute Asse, & fit trembler même les Romains.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. (21 On lui donne de durée quatre cens soixante & quatorze ans, dont il y en a deux cens cinquante quatre avant Jesus-Christ, & deux cens vingt depuis. Arsace fut le fondateur de cet Empire, & c'est de son nom que ses successeurs furent appellés Arsacides. Artaxerxe , Persan de naissance , aiant vaincu & tué Artabane le dernier de ces Rois, transporta cet Empire des Parthes aux Perfes la cinquiême année de l'Empereur Alexandre fils de Mammée. Je ne parlerai ici que des événemens arrivés aux Parthes avant Jesus-Christ, & je les traiterai très sommairement, excepté la défaite de Crassus, que je raporterai dans toute son étendue.

J'ai marqué \* ailleurs ce qui don-Av-M.17.4na occasion à Arsace I. de faire té-Av-J.Carovolter la Parthie, & d'en chasser les pas-483. Macédoniens, qui depuis la mort d'Alexandre le Grand en avoient été maîtres; & comment il s'étoit fait nommer Roi des Parthes. Théodote dans le même tems sit révolter la Bactriane, & l'enleva 'aussi à Antiochus, surnommé Théo.

Chus, furnomme 1 prov.

Quelque tems après, Séleucus Cal- Av.J.C.136.
linicus, qui avoit succédé à Antio- Voic Tom.
VVII. P. 139.

chus, fit de vains efforts pour foumettre les Parthes. Il tomba lui-mème entre leurs mains, & fut fait prifonnier: c'étoit fous le régne de Tiridate, appellé autrement Arsace II.

Antiochus, furnommé le Grand,

eut de plus heureux succès que son

frere du premier.

An. M. 3792. Av. J. C. 212. Voie Tom. VIII. pag.

prédécesseur. Il marcha vers l'Orient, & se remit en possession de la Médie que les Parthes lui avoient enlevée. Il entra aussi en Parthie, & obligea le \* Roi de se retirer en Hyrcanie; d'où il revint bientôt avec une armée de cent mille hommes de pié, & de vingt mille chevaux. Comme la guerre traînoit en longueur, Antiochus fit un Traité avec Arsace, par lequel il lui laissoit la Parthie & l'Hyrcanie, à condition qu'il l'aideroit à soumettre les autres provinces An.M.3798. révoltées. Antiochus marcha ensuite Av. J.C.206. contre Euthydéme roi de Bactrie, avec qui il fut aussi obligé de s'ac-

commoder.
PRIAPATIUS, fils d'Arface II.

<sup>\*</sup> M. l'Abbé de Lon- ici à Attabane, qu'il place guerne, dans sa disserta- entre Arsace II. & Priasion latine sur les Arsaci- patins. Justin n'en parle des, attribute e qui ost dit point.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 524 fuccéda à son pere ; & après avoir régné quinze ans, il laissa la Couronne en mourant à Phraate I. son fils aîné.

Celui-ci la laissa à son frere MI- AN.M.;840. THRIDATE, qu'il préféra à ses pro- Av.J.C. 164pres enfans à cause de son rare méri- en est dit cite. En effet ç'a été un des plus grands devant pag. Rois qu'aient eu les Parthes. Il porta ses conquêtes plus loin qu'Alexandre le Grand. C'est lui qui fit prisonnier Démétrius Nicator.

PHRAATE II. fuccéda à Mithridate An. M. 1871. fon pere. Antiochus Sidéte, roi de Av. J.C. 131-Syrie, mena contre lui une puissante vant pag. 193 armée, sous prétexte de délivrer son 60. frere Démétrius, qui depuis lontems étoit retenu en captivité. Après avoir défait Phraate dans trois batailles, il fut lui-même vaincu & tué dans une derniére, & son armée entiérement taillée en piéces. Phraate, à son tour, dans le tems même qu'il songeoit à porter ses armes dans la Syrie, fut attaqué par les Scythes, & perdit la vie dans un combat.

ARTABANE son oncle prit sa pla- AN.M.3875. ce, & mourut bientôt après. Av. J.C. 119.

Il eut pour successeur Mithrida-TE II. à qui Justin dit que ses belles 524 HISTOIRE actions méritérent le surnom de Grand.

Il déclara la guerre aux Arméniens, & dans le Traité de paix qu'il fit avec eux il obligea leur Roi à lui envoier Tigrane son fils pour otage.

An.M., 3909. Celui-ci fut depuis établi par les Par-Juffin. lib. thes mêmes fur le trône d'Arménie, 38. cap. 3. 22 & se joignit à Mithridate roi de Pont

pour faire la guerre aux Romains. Antiochus Eusébe se réfugia chez

An.M.3912. Antiochus Eufebe fe refugia chez lbid.p. 115. Mithridate, qui le rétablit en possesfion d'une partie du roiaume de Syrie deux ans après. \*

Av.J.c. 90 on le verra dans la suite, qui envoia

Orobaze vers Sylla, pour demander à faire amitié & alliance avec les Romains; & qui le fit mourir à fon retour pour avoir cédé la place d'honneur à Sylla.

AN.M. 3915. Démétrius Eucére, qui régnoit à A.J.C. 89: Damas, affiégeant Philippe fon frete rig. 2111. 22. dans la ville de Bérée, y fut vaincu & pris par les troupes des Parthes qui étoient venues au fecours de Philippe, & mené prifonnier chez Mithridate, qui le traita avec toute fotte d'honneurs. Il y mourut de maladie.

An.M. 1911. Mithridate II. mourut après avoir

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 525 régné quarante ans, & fut généralement regretté de tous les fujets. Les troubles domestiques dont sa mort fut suivie, & qui affoiblirent considérablement l'Empire des Parthes, firent sentir encore davantage la perte qu'on avoit saite. Tigrane rentra dans Strat. 1.11 toutes les provinces qu'il leur avoit page 131 per plut, in cédées, & y en ajouta plusseurs qu'il Luculi, pag. prit sur eux. Il passa l'Euphrate, & 100, 105; se rendit maître de la Syrie & de la 117.

Pendant ces troubles les Parthes choisirent pour Roi M N A S K I R E'S, & après lui S I N A T R O C C E'S, dont on ne connoit presque que les noms.

PHRAATE, le fils de ce dernier, An.M.39356 est celui qui se sit surnommer DIEU. Av. J.C. 69.

Il envoia des Ambassadeurs à Luculle après la grande victoire que les Romains venoient de remporter fur Tigrane. Il conservoit en même tems une intelligence secrette avec ce dernier. Ce fut pour lors que Mithridate lui écrivit la lettre que Salluste nous a conservée.

Pompée aiant été nommé à la place An.M.;9;8, de Luculle pour terminer la guerre Av.J.C. 66. contre Mithridate, engage Phraate dans le parti des Romains.

§26 Histoire

Celui-ci prend le parti de Tigrane le jeune contre son pere. Il se brouille

avec Pompée.

Av.M.;948. Après le fetour de Pompée à Ro-Av.J.C.; 66 me , Phraate est tué par ses propres enfans. MITHRIDATE , l'aîné de ses fils , prend sa place.

Tigrane, roi d'Arménie, meurt presque dans le même tems. Artavas-

de son fils lui succéde.

Juffin.l. 41. Mithridate, chaffé de fon roiaume, ou par fes propres sujetes à qui il s'étoit rendu odieux, ou par l'ambition de son frere Orode, s'adresse à Gabinius, qui commandoit en Syrie, pour le rétablir sur le trône; mais inutilement. Il prend les armes An.M.3949 pour se défendre. Assiégé dans Baby-Ar.J.C. 555 lone, & vivement presse, li se rend à Orode, qui ne considérant en lui qu'un ennemi & non un afrere, le

fe vit possesseur passible du trône.

AN.M.1919. Mais il eut bien de l'exercice au

AV.J.C. 144 dehors, à quoi il n'avoit pas lieu de

Cost. 151-513-5 attendre. Crassus venoit d'être créé

Conful à Rome pour la seconde fois

avec Pompée. Dans le département

avec Pompée. Dans le département des Provinces la Syrie échut à Crafsus, qui en témoigna une joie exces-

fait égorger. Par sa mort, ORODE

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 527five par raport au dessein qu'il avoit d'aller porter la guerre contre les Parthes. Quand il étoit en compagnie, même de gens qu'il connoissoit peu, il ne pouvoit modérer ses transports. Parmi ses amis, avec lesquels il se contraignoit moins, il alloit jusqu'à des rodomontades tout-à-fait indignes de son âge & même de son caractére, de sorte qu'on ne le reconnoissoit plus. Il ne bornoit pas ses vûes au gouvernement de la Syrie, ni à la conquête de quelques provinces voifines, ni même à celle des Parthes. Il se promettoit de faire enforte que les grandes actions de Lu-culle contre Tigrane, & celles de Pompée contre Mithridate, ne paroitroient que des jeux d'enfans en comparaison des siennes. Il dévoroit déja en espérance la Bactrienne & les Indes , & pénétroit jusqu'à l'Océan le plus reculé, & jusqu'à l'extrémité de l'Orient. Cependant dans les pouvoirs qui lui furent donnés, la guerre contre les Parthes n'étoit nullement comprise: mais tout le monde savoit que c'étoit-là sa grande passion. Un tel début n'annonce rien d'heureux.

Son départ eut encore quelque

HISTOIRE chose d'un plus funeste augure. Un des Tribuns, nommé Ateius, menaça qu'il s'opposeroit à sa sortie : & beaucoup de gens se joignirent à lui, ne pouvant souffrir qu'on allat de gaieté de cœur faire la guerre à des peuples qui n'avoient fait aucun tort aux Romains, & qui étoient leurs amis & leurs alliés. En effet ce Tribun, s'étant inutilement opposé au départ de Crassus, prit le devant, courut à la porte de la ville par où il devoit fortir, mit à terre un brafie plein de feu; & dès que Crassus fut arrivé vis-à-vis , il jetta dans ce brasier des parfums, y versa des libas tions, & prononça dessus des imprécations terribles, qu'on ne put entendre sans frémir d'horreur, & dont les malheurs de Crassus ont été regardés par bien des Ecrivains comme l'accomplissement.

Rien ne put l'arréter. Supérieur à tout, il continua sa route, arriva à Brunduse, & quoique la mer sût encore dangereuse, il s'embarqua, & perdit beaucoup de vaisseaux dans son passage. Aiant rassemblé ses troupes, il continua sa marche. Lorsqu'il sur arrivé en Galatie, il trouva le Roi

Déjotarus

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 529 Déjotarus qui étoit fort avancé en âge, & qui ne laifloit pas de bâtir une nouvelle ville. Sur quoi Crassus vous prenze bien tard à bâtir une ville vers la douzième \* beure du jour. Et vousmème, Seigneur, lui répondit Déjotarus, vous ne vous êtes pas pris trop matin à alier faire la guerre aux Parbes. Car alors Crassus avoit foixante ans passès, & con visage le faisoit paroitre encore plus vieux qu'il n'étoit.

Il avoit oui dire, qu'il y avoit dans Josph. Asce temple de Jérusalem des tréfors "12 XV-124 considérables auxquels Pompée n'ayour point osé coucher. Il crut que la

yoù foint olé toucher. Il crut que la chole valoit bien la peine qu'il fe détournât un peu de fon chemin pour s'en aller rendre maître. Il y passa donc avec son armée. Outre les autres richesse qui alloient à des sommes très considérables, il y avoit une poutre d'or enfermée & cachée dans une poutre de bois creusée à dessein ce qui n'étoit connu que du seul Prêre Eléazar qui avoit la garde des trésors du lieu Saint. Cette poutre d'or pesoit trois cens mines, dont chacune pesoit deux livres & demie.

<sup>\*</sup> La douzième heure étoit la fin du jour. Tome IX. Z

Eléazar, qui avoit appris le sujet du voiage de Crassus à Jérusalem, pour sauver les autres richesles, qui étoient presque toutes des dépôts des particuliers, découvrit à Crassus la poutre d'or, & lui permit de l'emporter, après avoir tiré de lui serment qu'il net oucheroit point au reste. Ignoroitiqu'il n'y a rien de sacré pour l'avarice? Crassus prit la poutre d'or, & n'en pilla pas moins les autres trésors, qui montoient à trente millions, Puis

il continua fon voiage.

Tout lui succéda d'abord aussi heureusement qu'il l'avoit pu espérer. Il construisit un pont sur l'Euphrate sans aucun obstacle, y fit passer son armée, & entra sur les terres des Parthes. Il alloit les attaquer sans autre sujet réel de guerre que l'envie insatiable de s'enrichir du pillage d'un pays qui passoit pour être extrêmement opulent. Les Romains sous Sylla, & ensuite fous Pompée, avoient fait la paix & plusieurs Traités avec eux. On ne s'étoit jamais plaint d'aucune infraction ni d'aucune autre entreprise qui pût donner un juste sujet de guerre. Ainsiles Parthes ne s'attendoient à rien moins qu'à une pareille invasion, & n'étant

DES SUCCESS. D'ALEXAND. point sur leurs gardes, ils n'avoient rien de prêt à y opposer. Crassus sut donc maître de la campagne, & parcourut sans obstacle la plus grande partie de la Mésopotamie. Il prit aussi lans opposition plusieurs villes; & s'il eût su profiter de l'occasion; il lui eût été facile de percer jufqu'à Séleucie & à Ctéfiphon, de s'en emparer, & de se rendre maître encore de toute la Babylonie aussi bien que de la Mésopotamie. Mais au lieu de pousser sa pointe, dès que l'autonne fut venu. après avoir laissé en garnison sept mille hommes de pié & mille chevaux pour s'assurer des villes qui s'étoient rendues, il repassa l'Euphrate, & mit ses troupes en quartier d'hiver dans les villes de la Syrie, où il ne s'occupa qu'à amasser des richesses, & à piller les temples.

Il y fut joint par son fils, que Célar lui envoioit des Gaules; jeuné homme qui avoit déja été honoré de plusieurs prix d'honneur que les Généraux donnent à ceux qui se sont diftingués par leur courage, & qui lui amenoit mille cavailers choiss.

De toutes les fautes que Crassus sit dans cette expédition, qui furent toutes considérables, la plus grande sans constredit, après celle d'avoir entrepris cette guerre, sur ce promt retour en Syrie. Car il devoit passer outre sans s'arrêter, & s'emparer de Babylone & de Séleucié, villes toujours ennemies des Parthes; au lieu que pas

ce retour il donna aux ennemis le tems

de se préparer, ce qui fut la cause de

Dans le tems qu'il rassembloit toutes ses troupes de leurs quartiers d'hiver, il lui arriva des Ambassadeurs du Roi des Parthes, qui lui exposérent en peu de mots leur commission. Ils lui dirent, que si cette armée étoit envoiée par les Romains contre les Parthes, ce seroit une guerre qu'aucun Traité de paix ne pourroit terminer, & qui ne finiroit que par la ruine totale des uns ou des autres. Que si . comme ils l'avoient oui dire, c'étoit · Crassus seul, qui, contre le sentiment de sa patrie, & pour assouvir son avarice particulière, avoit pris les armes contr'eux, & étoit entré dans une de leurs provinces, le Roi leur maître vouloit bien user de sa modération en cette rencontre, avoir pitié de la vieillesse de Crassus, & laisser aller vies & bagues fauves les Romains qui étoient

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 524 dans ses Etats, plutôt enfermés que gardant des villes. Il parle sans doute des garnisons que Crassus avoit laisfées dans les places conquifes. Crassus ne répondit à ce discours que par une rodomontade. Il leur dit, qu'il leur feroit entendre sa réponse dans la ville de Séleueie. Sur quoi le plus âgé des Ambassadeurs, nommé Vahisès, se prenant à rire, & lui montrant la paume de sa main , lui dit : Crassus , tu verras plutôt naître du poil dans ce creux de ma main, que su ne verras Séleucie. Ces Ambassadeurs se retirérent, & allérent annoncer à leur Roi qu'il falloit se préparer à la guerre.

Auffitôt que la faison le permit, A. M. M. 1971.
Crassus se mit en campagne. Les Par- N. L. C. 181.
Les avoient eu le tems pendant l'hi- craft put ver d'assembler une fort grosse armée 154 pour lui faire tête. Orode leur Roi partagea ses troupes, & marcha en personne avec une partie vers les frontiéres de l'Arménie : il envoia l'autre dans la Mésopotamie sous le commandement de Suréna. Ce Général reprit, en y entrant, plusieurs des places dont Crassus s'étoit rendu maître l'année d'auparavant.

Cependant quelques foldats Ro-Ziii

mains s'étant sauvés avec beaucoupde danger des villes où ils étoient en garnison dans la Mésopotamie, dont les Parthes avoient déja repris quelques-unes, & affiégeoient les autres vinrent trouver Crassus, & lui raportérent des choses très capables de l'inquiéter & de l'allarmer. Ils disoient qu'ils avoient vû de leurs propres yeux le nombre effroiable des ennemis & qu'ils étoient aussi témoins de leur valeur redoutable dans les sanglans combats autour des villes qu'ils avoient attaquées. Ils ajoutoient, que c'étoient des troupes à qui on ne pouvoit échaper quand elles poursuivoient, & qu'on ne pouvoit atteindre quand elles prenoient la fuite : que leurs traits, d'une pesanteur & en même tems d'une rapidité incroiable, portoient des coups mortels dont il n'étoit pas possible de se parer.

Ces difcours diminuérent & rabattirent infiniment le courage & l'audace des foldats Romains, qui s'étant imaginé que les Parthes ne différoient en rien des Arméniens & des Cappadociens que Luculle avoit domtés fi facilement, & s'étant flatés que le plus difficile de cette guerre seroit la DES SUCCESS. D'ALEXAND. 53.9 longueur du chemin, & la pourfuire des ennemis, qui n'oferoient jamais en venir aux mains avec eux,voioient, contre leur espérance, de grandes batailles & de grands dangers qui les attendoient. Ce découragement monta à un tel point, que plusieurs des principaux Officiers furent d'avis que Crassius devoit, avant que d'avancer plus loin, assemble le Conseil, & mettre encore en délibération toute l'entreprise. Mais Crassius n'écoutoit d'autres avis que ceux qui le pressoient de se mettre en marche, & de se hâter.

Ce qui le rassura le plus, & qui le fortifia dans cette pensée, ce fut l'arrivée d'Artabaze roi d'Arménie. Il lui amenoit un corps de six mille hommes de cavalerie, qui faisoient partie de ses Gardes, ajoutant qu'il avoit outre cela dix mille Cuiraffiers, & trente mille hommes d'infanterie à son service. Mais il lui conseilla de se donner bien de garde de mener son armée dans les plaines de la Mésopotamie, & lui dit qu'il faloit entrer chez les ennemis par le pays des Arméniens. Les raisons dont il appuioit cet avis, étoient : que l'Arménie étant un pays de montagnes, la cavalerie Z iiij

des Parthes, qui faisoit la plus grande partie de leurs forces, leur deviendroit absolument inutile : que si l'on prenoit cette route, il seroit en étar de fournir à l'armée tout ce qui lui seroit nécessaire : au lieu que , si l'on prenoit celle de la Mésopotamie, les convois manqueroient, & on auroit toujours une puissante armée en tête dans toutes les marches qu'il faudroit faire pour percer jusqu'au centre des Etats de l'ennemi : que dans ces plaines. la cavalerie auroit tous les avantages possibles contr'eux: enfin qu'il faudroit traverser plusieurs deserts sablonneux, où l'on pourroit se trouver fort embarrassé faute d'eau & de vivres. L'avis étoit excellent, & ces raisons sans replique : mais Crassus aveuglé par la Providence, qui vouloit punir le sacrilége qu'il avoit commis en pillant le Temple de Jérusalem, meprifa tout ce qu'on put lui dire. Il pria seulement Artabaze, qui retournoit dans ses Etats, de lui amener ses troupes le plus promtement qu'il pourroit.

J'ai dit que la Providence aveugloit Crassus. La chose est visible par ellemême. Mais un Ecrivain payen en a

DES SUCCESS. D'ALEXAND. CTY fait la remarque : c'est Dion Cassius. historien fort sensé, & en même tems homme de guerre. Il dit que les Romains conduits par Crassus » n'a-» voient aucune vue falutaire, & » qu'ils ignoroient en toute occasion » le parti qu'il faloit prendre, ou » qu'ils fe mettoient hors d'état de » le suivre : ensorte qu'on auroit dit » que condannés & poursuivis par » quelque Divinité, ils ne pouvoient » faire usage ni de leur esprit ni de » leur corps: « Cette Divinité étoir inconnue à Dion. C'est celle qui préfidoit à la nation Juive, & qui vengeoit l'injure faite à fon Temple.

Crassus se hâta donc de partir. Il avoit sept légions de gens de pié, près de quatre mille chevaux, & autant de gens de trait armés à la légére : ce qui faisoit en tout plus de quarante mille hommes, c'est-à-dire une des plus belles armées que jamais les Romains eussens les sur pié. Comme il faisoit passer ses troupes sur le pont qu'il avoit dresse sur post que la voit dresse pont qu'il avoit dresse sur le pont qu'il avoit dresse sur le pont qu'il avoit dresse sur le restant le visage de se soldats commerce dans le visage de ses foldats commerces de la ville de Ces soldats commerces de la ville de se soldats de la ville de la ville de se soldats de la ville de se soldats de

538 HISTOIRE me pour les arrêter. En même tems un nuage noir, d'où fortit un tourbillon impétueux accompagné d'une foudre embrasée, tomba sur le pont, & en abbattit une partie. La fraieur & la triftesse saisirent les troupes. Il tâcha de les consoler du mieux qu'il put, en leur promettant avec serment de les ramener par l'Arménie, & finit son discours en les assurant qu'aucun d'eux ne reviendroit par ce chemin. Ces derniéres paroles, qui étoient ambigües, & qui lui étoient échapées fort imprudemment, achevérent de jetter le trouble dans l'armée. Crassus sentit bien le mauvais. effet qu'elles avoient produit, mais par un esprit d'opiniatreté & de fier-, té il négligea d'y remédier en expliquant le sens de ces paroles pour raffurer les timides.

Il fit avancer ses troupes le long de l'Euphrate. Bientôt après ses coureurs, qu'il avoit envoiés à la découverte, vinrent lui raporter qu'il ne,
paroissoir pas un seul homme dans la
campagne, mais qu'ils avoient trouvé des traces de beaucoup de gens de
cheval, qui paroissoir avoir pris,
tout à coup la suite, comme si on le

avoit poursuivis.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. \$49. Sur ce raport, Crassus se fortifia dans ses espérances, & ses soldats commencérent à mépriser les Parthes, comme des gens qui n'auroient jamais l'audace de les attendre , & d'en venir à un combat. Cassius lui conseilloit de s'approcher au moins de quelqu'une des villes où l'on avoit garnison, pour y faire un peu reposer l'armée, & avoir le tems d'apprendre au vrai le nombre des ennemis, leur force, & quelle manœuvre ils faisoient : ou, si Crassus n'approtivoit. pas ce conseil, de marcher le long de l'Euphrate vers Séleucie, parce qu'en cotoiant toujours cette rivière ... il mettoit la cavalerie des Parthes hors d'état de l'enveloper ; & qu'avec la flote qui le suivroit, on pourroit toujours tirer de la Syrie les provisions & les autres choses dont l'armée auroit besoin. Ce Cassius étoit Questeur de Crassus, & le même qui dans la suite tua César.

Crassus, après avoir pesé cetavis, etoit prêt à s'y rendre, lorsqu'il survint un Chef des Arabes, nommé. Ariamne, qui eut l'adresse de lui faire goûter un plan tout opposé. Cet-Arabe avoit servi autresois sous Pom-

pée, & étoit connu de plusieurs des soldats Romains, qui le regardoient comme ami, Suréna le trouva tout propre, par cet endroit, à jouer le rôle qu'il lui donna. En effet, dès qu'il eut été conduit à Crassus, il lui fit entendre que les Parthes ne soutiendroient pas la vûe de l'armée Romaine ; que son nom seul avoit déja répandu la terreur dans leurs troupes; &; que pour obtenir une victoire complette, il n'avoit qu'à marcher droit à eux, & à se présenter : & il s'offrit à lui fervir de guide, pour l'y mener par le plus court chemin. Crassus, ébloui par sa flaterie, & trompé par un homme qui savoit donner un tour spécieux à ce qu'il proposoit saccepta le parti malgré les instantes priéres de Cassius & de quelques autres,

Crassus n'écouta personne. Le traitre Ariamne, après lui avoir persuadé de s'éloigner des rives de l'Euphrate, le mena au travers de la plaine, par un chemin d'abord uni & facile, mais qui devint ensuite très difficile par les fables profonds où l'armée se trouva engagée au milieu d'une vaste

qui soupçonnérent le dessein de ce

fourbe.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 548 campagne toute rafe & d'une affreu-fe aridité, & où la vûe ne découvoir ni fin ni bornes où l'on pût espérer de trouver quelque repos & quelque rafraîchisement, Si la sois & la fatigue du chemin décourageoient les Romains, l'aspect seul du pays les gettoit dans un desespoir encore plus terrible. Car ils n'apercevoient ni près ni loin le moindre arbire, la moindre plante, le moindre ruisseau; pas une seule colline, pas une seule herbe verte; ce n'étoient par tout que monceaux de sables brulans.

C'en étoit trop pour leur faire soupconner quelque trahison : l'arrivée des couriers d'Artabaze auroit dû les en convaincre pleinement. Ce Prince mandoit à Crassus, que le Roi Orode lui étoit tombé sur les brasavec une grosse armée : que la guerre qu'il avoit à soutenir, l'empéchoit de lui envoier le secours qu'il lui avoit promis: mais qu'il lui conseilloit de se raprocher de l'Arménie, afin qu'ils pussent unir leurs forces contre leur ennemi commun. Que s'il ne vouloit pas suivre cet avis, il l'avertissoit au moins d'éviter, dans fes marches & dans fes campemens >

les lieux ouverts & favorables à lacavalerie, & de s'approcher toujoursdes montagnes. Crassus, au lieu-d'écouter ces sages conseils, s'emporta,
contre celui qui les lui donnoit: &sans daigner récrire à Artabaze, ni
lui faire la moindre réponse, il dit
seulement à ses couriers: » Je n'ai pas» le tems présentement de penser aux.
» affaires des Arméniens. Bientôt j'i» rai en Arménie, & je punirai Ar» tabaze de sa trahson.

Crassus étoit si entêté de son Ara-ibe, & si fort ébloui-par ses menson-ges adroits, qu'il avoit continué de le suivre sans la moindre défiance. malgré tous les avis qu'on lui donnoit, jusqu'à ce qu'il l'eût conduit dans le désert sablonneux dont j'air parlé. Alors le traitre s'échapa, & contra traits est compa de ce, vint rendre compte à Suréna de ce,

qu'il avoit fait.

Après une marche de quelques jours, dans un pays défert & ennemi, où il lui étoit difficile d'avoir des nouvelles, des coureurs vinrent tout hors d'haleine raporter à Crassus, que l'armée des Parthes très nombreuse marchoit avec beaucoup de fierté & d'audace, pour les venir at-

DESSUCCESS. D'ALEXAND. 143 taquer incessamment. Cette nouvelle jetta le trouble & la consternation : dans tout le camp. Crassus en fut plus. troublé que les autres. Il mit ses troupes en bataille fort à la hâte. D'abord, suivant l'avis de Cassius, il étendit le plus qu'il put son infante-, rie, pour lui faire occuper un plus; grand terrain, & pour ôter aux ennemis la facilité de l'enveloper; & il jetta toute sa cavalerie sur les ailes. Mais ensuite il changea d'avis, & ferrant son infanterie, il en fit un gros. bataillon quarré qui faisoit face de tous côtés, & dont chacun des flancs présentoit douze Cohortes \* de front, Chaque Cohorte avoit près d'elle une Compagnie de chevaux, afin que chaque partie étant également foutenue ; par la cavalerie, tout le Corps char-, geat avec plus de sureté & d'audace. Il; donna l'une des ailes à Cassius, l'autre à son fils le jeune Crassus, & fe mit au centre.

Ils avancérent dans cet ordré, & arrivérent sur le bord d'un ruisseau,

<sup>\*</sup> La Coborte, chel les Romains, était un corps dinfanterie, composé de cing ou sex cens hommes,

944 Hrstotre qui n'avoit pas beaucoup d'eau, mais qui ne laissa pas de faire un très grand plassraux soldats, à cause de l'extrêmesécheresse & de l'excessive chaleur

qu'il faisoit. La plupart des Officiers étoient d'avis qu'il faloit camper en cet endroit, pour laisser aux troupes le tems de se remettre de la fatigue extraordinaire qu'elles avoient essuiée dans une longue & pénible marche, & d'y prendre du repos durant la nuit : que cependant on tâcheroit, autant qu'il seroit possible, d'avoir des nouvelles des ennemis; & quand on auroit su leur nombre & leur ordonnance, dès le lendemain matin on iroit les attaquer. Mais Crassus, se laissant aller à la fougue de son fils-& de la cavalerie qu'il commandoit, qui le pressoient de les mener à l'ennemi, donna ordre que ceux qui en auroient besoin prissent de la nourriture tout debout chacun dans fon rang; & sans leur en laisser tout-àfait le tems , il fit marcher , & les . mena, non au petit pas ni en faisant quelques altes, mais rapidement & tout d'une haleine, jusqu'à ce qu'ils déco uvrirent les ennemis. Ils ne leur

pes success. D'Alexand. 545 parurent, contre leur attente, ni en fi grand nombre, ni fi terribles qu'on le leur avoit dit. C'est que Suréna avoit usé de stratagéme. Il avoit caché la plupart de les bataillons derrière les premiers corps avancés; & pour les empéchet d'être aperçus à réclat de leurs armes, il leur avoit ordonné de les couvrir avec leurs ca-

faques ou avec des peaux.

Quand ils furent en présence & prêts à charger, le Général des Parthes n'eut pas plutôt donné le fignal de la bataille, que toute la campagne retentit de cris épouvantables & d'un bruit affreux. Car les Parthes ne s'excitent point au combat avec des cornets ou des trompettes; mais ils ont quantité d'instrumens creux couverts de cuir, & environnés de sonnettes d'airain, qu'ils frapent les uns contre les autres ; & le bruit que font ces instrumens est un bruit sourd & terrible, qui paroit mélé du rugissement des bêtes féroces, & de l'éclatant fraças du tonnerre. Ces Barbares avoient bien observé que de tous les sens l'ouie est celui qui trouble le plus l'ame, qui la frape & l'émeut avec le plus de promtitude, & qui

546 HISTOIRE la fait plus subitement comme sortin d'elle-même.

Le trouble & l'effroi où ce bruit avoit jetté les Romains furent tout autres, quand les Parthes, jettant tout à coup les couvertures de leurs armes, leur parurent tout en feu par le grand éclat de leurs casques & de leurs cuirasses, qui étoient d'un acier plus étincelant que les raions du foleil, & par celui du fer & de l'airain dont leurs chevaux étoient bardés. A. leur tête paroissoit Suréna, beau bienfait, d'une taille avantageuse, & d'une réputation de valeur beaucoup plus grande que ne promettoit sa mine efféminée. Car il se fardoit à la façon des Médes, & portoit, comme eux, les cheveux frisés & rangés avec art; au lieu que les autres Parthes les portoient encore, à la manière des Scythes, fort négligés, & tels que la nature les donne, pour en paroitre plus effroiables.

D'abord les Barbares vouloient charger les Romains à coups de piques, pour tâcher d'enfoncer ou d'entr'ouvrir les premiers rangs : mais aiant vû de près la profondeur de ce bataillon carré, si épais, si serré, si

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 547. uni , & où les hommes étoient si fermes & se soutenoient si bien les uns. les autres, ils se retirérent aussitôt en arrière, faisant semblant de se disperser & de rompre leur ordonnance. Mais les Romains furent bien étonnés de voir tout à coup leur bataillon envelopé de tous côtés. Dans l'instant, Crassus ordonna à ses gens de trait & à son infanterie légére de les. charger: mais ils ne purent pas lontems exécuter ses ordres. Car, accablés d'une grêle de flêches, ils furent obligés de se retirer, & de se mettre. à couvert sous leur infanterie pesamment armée.

Ce fut là le commencement du trouble & de l'effroi, quand on vit la roideur & la force de ces fléches, contre lesquelles il n'y avoit point d'armes à l'épreuve, & qui perçoient également tout ce qu'elles frapoient. Les Parthes, se séparant, se mirent de tous les côtés à titer de loin, sans qu'il leur sût possible, quand ils l'aucient voulu, de manquer leurs coups, tant le bataillon des Romains étoit ferré. Ils portoient des coups effroiables, & faisoient des blessures terres profondes, parce que la corde de

548 HISTOIRE l'arc violemment tendue chassoit leurs stéches, qui écoient d'un poids extraordinaire, avec une impétuosité & une roideur que rien ne pouvoit soutenir.

Les Romains attaqués de la forte, & accablés de toutes parts, ne savoient quel parti prendre. S'ils demeuroient fermes dans leurs rangs, ils étoient mortellement blessés : & , s'ils en sortoient pour aller charger l'ennemi, ils ne pouvoient lui faire de mal, & en étoient également maltraités. Les Parthes prenoient la fuite devant eux , & en fuiant ils tiroient toujours : car ce sont les peuples du monde qui font le plus agilement cette manœuvre après les Scythes. Manœuvre, pour dire le vrai, très fagement ima inée; puis qu'en fuiant ils sauvent leur vie, & qu'en combattant ils ôtent à la fuite ce qu'elle a de honteux.

Tant que les Romains purent espérequeces Barbares, après avoir épuise routes leurs fléches, cesseroient de combattre, ou qu'ils en viendroient aux coups de main, ils se soutinrent, & supportérent leurs maux avec fermeté, Mais quand ils se furent aper-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 549 çus qu'à la queue des bataillons il y avoit des chameaux chargés de fléches, où ceux qui avoient déja emploié les leurs en alloient prendre de nouvelles en faisant le tour, alors Crassus, perdant presque courage, envoia ordre à son fils de tâcher à quelque prix que ce fût, de joindre les ennemis avant qu'il fût entiérement envelopé: car ils s'attachoient principalement à lui , & faisoient un circuit pour le prendre à dos.

Le jeune Crassus prenant donc treize cens chevaux, cinq cens Archers, & huit Cohortes de soldats armés de Elles fairondaches, il les mena, en faisant un soient quatre demi tour de conversion, contre ceux hommes. qui cherchoient à l'enveloper. Ceuxci, soit qu'ils craignissent le choc d'une troupe qui marchoit en si bonne contenance, ou plutôt que leur dessein fût d'attirer le jeune Crassus le plus loin qu'ils pourroient de son pere, se mirent d'abord à tourner bride, & à s'enfuir. Le jeune Crassus criant alors de toute sa force , Ils ne nous attendent

point, poussa à eux à bride abbattue, Les gens de piés animés par l'exemple de la cavalerie, se piquérent de ne pas demeurer derriére, & suivirent d'un

pas égal, portés par leur bonne vononté, & par la joie que leur donnoit l'espérance de la victoire. Ils croioient fermement avoir vaincu, & ne faire que poursuivre; jusqu'à ce que s'étant fort éloignés de leur gros, ils reconnurent la ruse: car ceux qui faisoient semblant de fuir, tournérent cète, & beaucoup d'autres troupes se joignirent à eux pour sondre sur les

Romains. Alors le jeune Crassus arrêta sa troupe, dans l'espérance que les ennemis, les voiant en si petit nombre, ne manqueroient pas de les attaquer, & d'en venir aux mains : c'est ce qu'il souhaitoit. Mais ces Barbares se contentérent de leur opposer de front leur cavalerie pesamment armée, & làchérent fur eux leur cavalerie légére, qui caracollant tout au tour, & les environnant de tous côtés sans les joindre, les accabloit de fléches, & en remuant jusqu'au fond ces monceaux de fable, ils excitoient une poufsière si épaisse, que les Romains ne pouvoient ni se voir ni se parler, & que se resserrant en un petit espace, & se pressant les uns contre les autres. ils étoient en butte à tous les traits,

DES SUCCESS, D'ALEXAND, 55 t & mouroient d'une mort lente mais truelle. Car se sentrailles, & ne pouvant supporter la douleur, ils se rouloient sur le sabte avec les séches qu'ils avoient dans le corps, & expiroient ainsi avec des tourmens horribles: ou tachant d'arracher de force les pointes à crochers recourbés, qui avoient pénétré au travers des ners & des veines, ils déchiroient encore davantage leurs plaies; & augmentoient leur douleur.

La plupart moururent de la forte; & ceux qui restoient encore en vie, n'étoient pas plus en état d'agir. Car le jeune Crassus les exhortant d'aller charger cette cavalerie bardée de fer, ils lui firent voir leurs mains cousues à leurs boucliers, & leur piés percés de part en part & cloués à terre : de sorte qu'il leur étoit également impossible de se defendre & de s'enfuir. Se mettant donc à la tête de sa cavalerie, il chargea vigoureusement cette gendarmerie couverte de fer , & le méla fiérement dans les escadrons, mais avec un grand desavantage, tant pour l'attaque que pour la défense. Car ses gens, avec des javelines foibles & courtes, donnoient contre des cuiral

HISTOIRE fes d'un acier excellent, ou d'un cuir fort dur: au lieu que les Barbares, avec de bons & forts épieux, donnoient sur les corps des Gaulois qui étoient nuds, ou légérement armés. C'étoient les troupes auxquelles le jeune Crassus avoit le plus de confiance, & c'étoit avec elles qu'il faisoit des exploits merveilleux. Car ces Gaulois empoignoient avec leurs mains les épieux des Parthes, & les joignant au corps, ils les colletoient, & les tiroient de dessus leurs chevaux à terre. où ils demeuroient sans pouvoir se remuer, accablés sous la pesanteur de leurs armes. Il y en avoit plusieurs parmi ces Gaulois, qui abandonnant leurs chevaux, fe glifloient fous ceux des ennemis, & leur perçoient le ventre avec leurs épées. Ces chevaux, effarouchés par la douleur, bondiffoient, se cabroient, & remersant leurs maîtres ils les fouloient aux piés pêle mêle avec les ennemis, & tomboient morts fur les uns & fur les

autres.

Mais ce qui incommodoit le plus les
Gaulois, c'étoit la chaleur & la foif:
car ils n'étoient pas accoutumés à les
fupporter. Ils perdirent aussi a plur
part

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 553 part de leurs chevaux, equi courant précipitamment contre cette cavalerie pelamment armée, s'enferroient eux-mêmes dans leurs épieux. Ils furent done forcés de le retirer vers leur infanterie, & d'emmener le jeune Ctassus qui avoir reçu plusieurs bles-

fures dangereuses.

Chemin faisant ils virent assez près d'eux une butte de sable assez élevée. où ils se retirérent. Ils attachérent les chevaux au milieu, & firent tout au tour une enceinte de leurs boucliers pour se retrancher, espérant que cela leur aideroit beaucoup a se défendre contre les Barbares: mais il en arriva tout autrement. Car, dans un lieu uni, les premiers couvrent les derniers, & leur procurent quelque relache: au lieu que, fur cette colline, l'inégalité du lieu faisant paroitre les uns au dessus des autres, & découvrant davantage ceux qui étoient derriére, les offroit tous aux coups. Ainfi ne pouvant se dérober aux fléches que les Barbares décochoient continuellement sur eux, ils en étoient tous également atteints, & ils déploroient leur malheureuse destinée, de ce qu'ils périssoient ainsi misérablement sans Tome IX.

pouvoir se servir de leurs armes, & faire sentir leur valeur à l'ennemi.

Le jeune Crassus avoit avec lui deux Grecs de ceux qui s'étoient établis en cette contrée dans la ville de Carres. Ces deux jeunes hommes, touchés de le voir en cet état, le pressoient de se dérober avec eux, & de se retirer dans la ville d'Ischnes, qui avoit embrassé le parti des Romains, & qui n'étoit pas fort éloignée. Mais il répondit, Qu'il n'y avoit pas de mort si cruelle. dont la crainte pût l'obliger à abandonner tant de braves gens qui mouroient pour l'amour de lui. Beau sentiment dans un jeune Seigneur! Il leur ordonna de se fauver, & en les embrassant il les congédia. Pour lui, ne pouvant se servir de sa main, qui étoit traversée d'un trait, il ordonna à son Ecuier de le percer de son épée, & lui présenta le flanc, Les principaux Officiers se tuérent eux-mêmes, & plusieurs de ceux qui restérent furent tués en combattant avec beaucoup de valeur. Les Parthes ne firent qu'environ cinq cens prisonniers, & après avoir coupé la tête du jeune Crassus, ils marchérent à l'instant contre son pere. Celui-ci, après qu'il eut ordonné

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 353 à fon fils de charger les Parthes , & qu'on lui eur raporté qu'ils étoient en déroute , & qu'on les pourfuivoir vivement , avoit repris un peu courage ; d'autant plus que ceux qu'il avoit en tête ne le preffoient plus avec tant d'ardeur : car la plupart étoient allés avec les autres contre le jeune Craffus. Ainfi raffemblant son armée , il la retira en artiére sur un côteau , espérant que son fils alloit bientôt revenir de sa poursuite.

D'un grand nombre d'Officiers que son fils lui avoit envoiés successivement pour lui apprendre le danger où il étoit, la plupart étoient tombés entre les mains des Barbares qui les avoient égorgés. Il n'y eut que les derniers, qui s'étant sauvés avec beaucoup de peine, arrivérent auprès de lui & lui annoncérent que son fils étoit perdu s'il ne lui envoioit promtement un puissant secours. A cette nouvelle, Crassus se sentit déchiré par une foule de pensées affligeantes, & sa raison fut tellement obscurcie, qu'il n'étoit plus capable de rien voir ni de rien entendre, Cependant le desir de sauver son fils & de sauver l'armée le détermina à l'aller secourir, & il donna ordre à ses troupes de marcher.

Dans ce moment, les Parthes, qui reviennent de la défaite du jeune Crassus, arrivent avec de grands cris & des chants de victoire, qui annoncent de loin à l'infortuné pere son malheur. Les Barbares, portant la tête du jeune Crassus au bout d'une lance, s'approchent des Romains, & les insultant avec une bravade pleine de moquerie, ils leur demandent quelle est la famille & quels sont les parens de ce jeune Romain: Car, disentils, il n'est par possible qu'un jeune bomme si courageux & d'une si grande vuleur, sont le sils d'un pere aussi l'ache & aussi i timide que Crassus.

Ce spectacle abbattit & accabla les Romains; & au lieu d'exciter en eux le seu de la colére & le desir de la vengeance, comme on auroit dû s'y attendre, il les remplit d'une fraieur & d'un faississement qui les glacérent. Cependant Crassus montra dans cette disgrace plus de fermeté & plus de courage qu'il n'avoit encore fait, & parcourant les rangs: » Romains, » s'écrioit-il, c'est moi seul que ce « deuil regarde. La fortune de Rome

DES SUCCESS. D'ABEXAND. 557 » & sa gloire demeurent invulnérables » & invincibles, si vous demeurez » fermes & intrépides. Que si vous » avez quelque compassion d'un pere » qui vient de perdre un fils dont vous » admiriez la valeur, faites-la paroi-» tre par votre colére & par votre » reflentiment contre les Barbares. » Enlevez-leur cette joie infolente, » punissez leur cruauté, & ne vous » laislez point abbattre à mon mal-» heur. C'est une nécessité que l'on » fouffre quelque échec quand on af-» pire à de grandes choses. Luculle » n'a point défait Tigrane, ni Scipion » Antiochus, fans qu'il leur en ait » couté du sang. C'est après ses plus » grandes défaites que Rome a rem-» porté les plus grandes victoires. Ce » n'est point par les faveurs de la » Fortune qu'elle est parvenue à ce » haut degré de puissance, mais par » fa patience & fon courage, en fe » roidiffant contre les adversités.

Crassus râchoit, par ces discours, de ranimer ses troupes: mais, quand il eut ordonné de jetter le cri du combat, il reconnut dans son arméo un découragement général par ce cri même, qui étoit foible, inégal, ti-

mide; au lieu qu'il fut vif, ferme, éclatant de la part des ennemis.

L'attaque étant donc commencée la cavalerie légére des Parthes se répand fur les ailes des Romains, & les prenant en flanc les accable de fléches, pendant que la Gendarmerie les attaquant de front à grands coups. de lances, les oblige à se resserrer en un gros, hors ceux qui, pour prévenir les fléches dont les atteintes caufoient une mort longue & douloureuse, eurent le courage de se jetter sur eux en desespérés. Ils ne leur faisoient pas beaucoup de mal, mais ils tiroient cet avantage de leur audace, qu'ils mouroient très promtement des larges & profondes blessures qu'ils recevoient. Car les Barbares leur paffoient leurs lances entiéres au travers. du corps avec tant de roideur, que souvent ils en enfiloient deux d'un même coup.

Après avoir combattu ainsi le restede jour, la nuit venue les Barbares se retirérent, disant qu'ils accordoient à Crassus cette nuit seuse pour pleuter son fils, à moins qu'il ne trouvât. plus expédient de penser à sa propresureté, & qu'il n'aimât mieux allervolontaitement vers Arface, (c'étoit le Roi des Parthes) que d'y être trainé. Et ils campoient en préfence de l'armée Romaine, dans la ferme espérance que le lendemain, ils en ausoient bon marché, & qu'ils acheveroient de la défaire.

Cette nuit-là fut terrible pour les Romains. Ils ne songeoient ni à enterrer leurs morts, ni à pancer leurs blessés, dont la plupart mouroient dans des douleurs horribles. Chacunn'étoit occupé que de ses propresmaux. Car ils voioient bien tous qu'ils ne pouvoient échaper, soit qu'ils atrendissent le jour dans leur camp, soit qu'ils se hazardassent pendant la nuit à se jetter dans cette plaine immense où l'on ne voioit point de fin. D'ailleurs leurs blessés les inquiéroient beaucoup pour ce dernier parti. Car de les emporter, c'étoit un embarras qui retarderoit extrêmement leur fuite; & si on les laissoit, on ne pouvoit douter que par leurs gémissemens & par leurs plaintes ils ne découvrissent le départ de l'armée.

Quoiqu'ils sentissent parfaitement que Craisus seul étoit la cause de tous A a iiii leurs maux, cependant ils fouhaitoient tous de voir son visage & d'entendre sa voix. Mais lui, couché par terre à l'écart dans un lieu obscur, & la tête couverte de son manteau, il étoit pour le vulgaire, dit Plutarque, un grand exemple de l'instabilité de la fortune ; pour les gens sages & bien fensés, un exemple plus grand encore des pernicieux effets de la témérité & de l'ambition, qui l'avoient aveuglé au point de ne pouvoir fouffrir de n'être pas à Rome le premier & le plus grand parmi tant de millions d'hommes, & de se croire bas & petit, parce qu'il y en avoit deux au dessus de lui : c'étoient César & Pompée.

Octavius un de ses Lieutenans & Cassius s'approchérent de lui, & voulurent le faire lever, le consoler, & lui redonner courage. Mais le voiant entiérement accablé sous le poids de sa douleur, & sourd à toutes leurs consolations & à toutes leurs remontrances, ils assemblérent les principaux Officiers, tinrent un Conseil sur le champ; & tous aiant été d'avis qu'il faloit partir, on leva le camp sans se servir de trompettes. Cela se

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 561 fit d'abord avec un grand silence. Mais ensuite les malades & les blessés qui ne pouvoient suivre, sentant qu'on les abandonnoit, remplirent le camp de tumulte & de confusion, avec des cris, des hurlemens, & des lamentations horribles, tellement que les Corps qui marchoient les premiers en furent saiss de trouble & d'effroi, dans la pensée que c'étoient les ennemis qui venoient les attaquer. Ainsi revenant souvent sur leurs pas, & se remettant ensuite en bataille , ou s'empressant à charger sur des bêtes de somme les blessés qui les fuivoient, & à décharger ceux qui étoient moins malades, ils perdirent beaucoup de tems. Il n'y eut que trois cens chevaux que conduifoit Ignatius, ·qui ne s'arrétérent point, & qui arrivérent à la ville de Carres sur le minuit. Ignatius appella les sentinellesqui gardoient les murailles. Quand ils lui eurent répondu, il les chargea d'aller dire à Coponius qui commandoit dans la place, que Crassus avoit donné un grand combat contre les Parthes; & fans leur en dire davantage, ni leur apprendre qui il étoit, il poulla droit au pont que Crassus

you Hrstork E avoit fait sur l'Euphrate, & sauva satroupe par ce moien. Mais il sur généralement blâmé d'avoir abandonné son Général.

Cependant ce mot, qu'il avoit jetté à ces Gardes en passant afin qu'ils. le dissent à Coponius, fut très utile à. Crassus. Car ce Gouverneur, conjecturant sagement que la manière dont cet inconnu s'étoit énoncé marquoit quelque defastre, ordonna sur l'heure même à sa garnison de prendre les armes. Et quand il fut instruit du chemin que Crassus avoit pris, il sortit au devant de lui , & le conduisit lui & son armée dans la ville. Les Parthes. quoique bien informés de sa fuite, ne voulurent pas le poursuivre la nuit. Mais le lendemain matin ils entrérent dans le camp, égorgérent tous. les blessés qu'il y avoit laissés au nombre de quatre mille; & leur cavalerie s'étant répandue dans la plaine après les fuiards, elle en reprit un grand nombre, qu'elle trouva égarés çà & là.

Un des Lieutenans de Crassius, nommé Vargunteius, s'étant séparé: la nuit du gros de l'armée avec quatre Coliortes, manqua son chemin, DES SUCCESS. D'ALEXAND. 563 & fut trouvé le lendemain fur une colline par les Barbares, qui l'attaquérent. Il se désendit avec beaucoup de valeur, mais ensin il sut accablé par le nombre, & tous ses soldats surent tués, excepté une vingtaine, qui l'épée à la main se jettérent en dessepérés au travers des ennemis pour se faire jour. Les Barbares furent siétonnés de cette audace, que pleins d'admiration ils s'ouvrirent, & leur donnérent passage. Ils arrivérent heureusement à Carres.

Dans ce moment, on donna à Suréna une fausse nouvelle, que Crassus s'étoit sauvé avec ce qu'il avoit de plus braves gens, & que les troupes qui s'étoient retirées à Carres. n'étoient que des milices ramassées, qui ne valoient pas la peine qu'on les poursuivît. Suréna croiant avoir perdu le prix de sa victoire, mais en étant néanmoins encore incertain , voulut s'en assurer, afin de se déterminer ou à faire le siège de Carres si Crassus y étoit encore, ou à le poursuivre s'il en étoit sorti. Il dépéchadonc un de ses truchemens qui parloit parfaitement les deux langues, & lui ordonna de s'approcher des mus-Aa.vij

HISTOIRE railles de Carres, & en se servant du langage Romain d'appeller Crassus même, ou Cassius, & de dire que Suréna demandoit à avoir une conférence avec eux.

Le truchement aiant exécuté fon ordre, Crassus accepta avec joie certe proposition. Peu de tems après, il vint de la part des Barbares quelques foldats Arabes, qui connoissoient de vûe Crassus & Cassius pour les avoir vûs dans le camp avant la bataille. Ces foldats s'approchérent de la place , & aiant vû Cassius sur les murailles , ils lui dirent : Que Suréna étoit disposé à traiter avec eux, & à leur donner la liberté de se retirer, à condition qu'ils demeureroient amis du Roi son maître, & qu'ils lui abandonneroient la Mésopotamie. Que ce parti étoit plus avantageux pour les uns & pour les autres , que d'en venir à la dernière extrémité.

Cassius y donna les mains , & demanda que l'on convînt promtement du tems & du lieu de cette entrevûe entre Suréna & Crassus. Les Arabes l'affurérent qu'ils y alloient travailler, & le quittérent.

Suréna, ravi de tenir sa proie en

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 565 lieu d'où elle ne pouvoit lui échaper, y mena dès le lendemain les Parthes. qui leur parlérent d'abord avec la dernière hauteur, & leur déclarérent que fi lesRomains vouloient recevoir d'eux quelque composition favorable, il faloit avant toutes choses qu'ils leur livrassent entre les mains Crassus & Cassius piés & poings liés. Les Romains, indignés à l'excès de cette supercherie, dirent à Crassus qu'il faloit renoncer aux longues & vaines efpérances du fecours des Arméniens, & prendre la fuite cette nuit même fans perdre un moment. C'est ce qu'il étoit très important qu'aucun des habitans de Carres ne sût avant le moment de l'exécution. Mais Andromaque, l'un de ces habitans, en fut informé le premier ; & ce fut Craffus lui-même qui lui en fit la confidence, & qui le choisit pour son guide, comptant mal à propos sur sa fidélité.

Les Parthes ne tardérent donc pas à être avertis de point en point de tout le plan des Romains par l'entremife de cetraître. Mais comme ce n'est pas leur courume de combattre la nuir, le fourbe, pour empécher que CrasFOS HISTORES AND LESS AND LESS

labyrinthe.

Il y en eur que lques-uns qui se doutant, que ce n'étoit sas à bon desseinqu'Andromaque les faisoit ainst tourner & retourner, resultrent ensin de le suivre; & Cassius lui-même repritle chemin de Carres. Hatant sa marche, il se sauva dans la Syrie aveccinq cens chevaux. La plupart des autres, qui eurent des guides sidèles, gagnérent les pas des montagnes appellées Simaques, & se mirent en suretavant le point du jour. Ces dérniers, pouvoient être environ cinq mille, & avoient pour Commandant Octavius.

Pour Crassus, le jour le surprit comme il étoit encore embarrassé, par laruse du perside Andromaque, dans ces lieux marécageux & difficiles. Il avoit avec lui quatre Cohortes de gens

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 567 de pié armés de rondaches, peu de cavalerie, & cinq licteurs qui portoient devant lui les faisceaux. Enfin il regagna le grand chemin après beaucoup de travail & de peine, lorsque les ennemis étoient déja sur lui, & qu'il n'avoit plus que douze stades vo pen plus pour joindre la troupe que conduisoit d'une demis. Octavius. Tout ce qu'il put faire, ce fut de gagner promtement un autre fommet de ces montagnes moins impraticable à la Cavalerie, & par conlequent beaucoup moins fûr, qui étoit sous celui des Sinnaques, auquel il s'alloit joindre par une longue chaîne de montagnes qui remplissoit tout l'intervalle qui l'en séparoit. Octavius voioit donc clairement le danger qui menaçoit Crassus. Il descendit le premier de ces hauteurs avec un petit: nombre de ses soldats pour l'aller secourir : mais il fut bientôt suivi de: tous les autres, qui, se reprochant leur lacheté, volérent à son secours. En arrivant ils chargérent si rudement les, Barbares, qu'ils les obligérent à s'éloigner du côteau. Enfuite ils mirent Crassus au milieu d'eux, & lui faisant: comme un rempart de leurs boucliers, ils dirent fiérement que jamais fléche

568 H 1 S T 0 1 R E ennemie n'approcheroit du corps de leur Général, qu'ils ne fullent tous morts autour de lui en combattant

pour sa défense.

Suréna, voiant que les Parthes, déja rebutés, alloient plus mollement à l'attaque, & que si la nuit survenoit, & que les Romains gagnassent les montagnes, il lui seroit impossible de les prendre, eutencore recours à la ruse pour abuser Crassus. Il fit lâcher sous main quelques prisonniers, après avoir aposté tout autour d'eux plusieurs de ses soldats, qui faisant semblant de s'entretenir ensemble, difoient, comme un bruit général de l'armée, que le Roi ne vouloit point avoir une guerre immortelle avec les Romains, mais au contraire que son dessein étoit d'acquerir leur amitié, & de leur donner des marques de fa bienveillance, en traitant Crassus. avec beaucoup d'humanité. Et afin que les effets répondissent aux paroles, dès que les prisonniers furent lâchés, les Barbares se retirérent du combat, & Suréna s'avançant paisiblement avec ses principaux Officiers vers le côteau, son arc débandé, & tendant la main, invita Crassus à venir par-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 169 ler d'accommodement. Il dit tout haut, Que c'étoit malgré le Roi son maître, & par la nécessité d'une juste défense, qu'il leur avoit fait éprouver la force & la puissance des Parthes: mais que présentement il vouloit les traiter avec douceur & bonté en leur accordant la paix, & en leur donnant la liberté de se retirer avec une entiére fureté de sa part. On a déja remarqué en plus d'une occasion le caractère propre de ces Barbares, qui est d'emploier la tromperie & la mauvaise foi pour réussir dans leurs desseins, & de ne se faire aucun scrupule de manquer à leur parole.

Les troupes de Crassus prétérent très volontiers l'oreille à ces discours de Suréna, & en témoignéentune extrême joie. Mais Crassus, qui n'avoit éprouvé de la part des Barbares que fourberie & perfidie, & à qui ce changement si prome étoit fort suspect, ne se rendoit pas facilement, & délibéroit avec ses amis. Les soldats se mirent à crier, & le presserure d'accepter l'entrevûe. Ensuite ils en vinrent aux outrages & aux injures, justendar, Qu'il les exposoit à la bouche-

f70 H 1 3 7 6 F R T rie en les faifant combattre contre desennemis, avec lesquels il n'avoit pasmême la hardiesse d'aller s'aboucher quand ils paroissoient devant lui sans-

armes. Crassus eur d'abord recours aux priéres . & leur remontra qu'en continuant de se soutenir le reste du jour dans ces hauteurs & dans ces lieux difficiles qu'ils occupaient, ils pourroient se fauver des que la nuit seroit venue : il leur montra même le chemin, & lesexhorta à ne pas trahir ces espérancesd'un salut prochain. Mais voiant qu'ilss'irritoient, qu'ils étoient prêts à se mutiner, & qu'en frapant leurs armes. de leurs épées ils alloient jusqu'à le menacer ; alors, dans la crainte de cette émeute il commença à descendre, & se tournant il dit seulement ce peu de mots: » Octavius, & vous Pétro-» nius , & vous tous Officiers & Capi-» taines qui êtes ici présens, vous voiez » la nécessité qui me force de pren-» dre ce chemin que je voulois éviter, » & vous êtes témoins des indignités » & des violences que je souffre. Mais " de grace quand vous ferez retirés. » en sureté, dites à tout le monde, » pour l'honneur de Rome notre meDES SUCCESS. D'ALEXAND. 57≥ re commune, que Crassus a péri, re trompé par les ennemis, & non non abandonné par ses citoiens. « Octavius & Pétronius ne purent se résoudre à le laisser descendre seul. Ils descendirent le côteau avec lui, & Crassus renvoia ses lickeurs qui vouloient le suivre.

Les premiers que les Barbares envoiérent au devant de lui, furent deux Grecs, qui étant descendus de cheval le saluérent avec un profond respect, & lui dirent en langage grec, qu'il n'avoit qu'à envoier quelques-uns des fiens, auxquels Suréna feroit voir que lui & sa troupe venoient sans armes. avec toute sorte de bonne foi. Crassus leur répondir, que pour peu de compte qu'il eût fait de la vie, il ne seroit pas venu se remettre entre leurs mains. Etil envoia deux freres, appelles Rofcius, pour savoir seulement sur quel pié on devoit traiter, & quel nombre on devoit être.

Suréna, faisant prendre ces deux freres, les retint, & s'avançant à cheval suivi des principaux Officiers de son armée, dès qu'il aperçut Crassus. Qu'es-eq que je voi, dit-il ! Quoi, le Génural des Romains à pié, & nous à che-

HISTOIRE

val! Qu'on lui améne un cheval au plutôt. Il s'imaginoit que Crassus paroissoit ainsi devant lui par respect. Crassus répondit, Qu'il n'y avoit nul lieu de s'étonner qu'ils vinssent à une entrevue chacun à la manière \* de leur pays. Oh bien , répartit Suréna, il y a des ce moment un Traité de paix entre le Roi Orode & les Romains: mais il faut en aller dresser & signer les articles sur les rives de l'Euphrate. Car, vous autres Romains, ajouta-t-il, vous ne vous souvenez pas toujours de vos conventions. En même tems il lui tendit la main. Crassus voulut envoier chercher un cheval: mais Suréna lui dit, qu'il n'en étoit pas besoin, & que le Roi lui faisoit présent de celui-là.

A l'inftant on lui présenta un cheval, qui avoit un frein d'or, & les Ecuiers du Roi le prenant par le milieu du corps le mirent dessus, l'environnérent, & commencérent à fraper le cheval pour le hâter de marcher. Octavius fut le premier, qui, choqué de ces maniéres, prit le cheval par la bride. Il fut suivi de Pétronius & ensuite de tous ceux qui l'accompagnoient, qui se mirent tout à

<sup>\*</sup> Le Conful, chez les Romains, marchoit toujours à

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 575 L'entour pour tâcher d'arréter le cheval, & de faire retirer par force ceux qui pressoient trop Crassus. D'abord on se poussa avec beaucoup de tumulte & de desordre : ensuite on en vint aux coups. Octavius, tirant son épée, tua un palfrénier d'un de ces Barbares. En même tenis un de ceux-ci donna un grand coup d'épée à Octavius par derriére, & le renversa mort sur la place. Pétronius, qui n'avoit point de bouclier, recut un coup dans sa cuirasse, & sauta de son cheval à terre fans être bleffé. Et Craffus fut tué dans ce moment par un Parthe. De tous ceux qui étoient présens, les uns furent tués en combattant au tour de Crassus, & les autres s'étoient retirés de bonne heure fur le côteau.

Les Parthes les y suivirent bientôt, & leur dirent que Crassia savoit porté la peine dûe à son insidélité: mais que pour eux, Suréna leur mandoit qu'ils n'avoient qu'à descendre avec constance, & qu'il leur donnoit sa parole qu'il ne leur feroit fait aucun mauvais traitement, Sur cette parole, les uns descendirent, & se livrérent entre les mains des ennemis; les autres prositérent de la nuit, & se dispersérent çà &

374 Historent et al. Mais de ces derniers il y en eut fort peu qui se sauverent: tous les autres, poursuivis le lendemain par les Arabes, surent repris, & passes au sil de l'épée.

La pefte de cette bataille fut le plus terrible coup que les Romains eussent fouffert depuis celle de Cannes. On leur y tua vingt mille hommes, & il y en eut dix mille de pris. Le reste se fauva par différens chemins en Arménie, en Cilicie, & en Syrie; & de ces débris il se forma encore une armée dans la suite en Syrie, dont Cassius prir le commandement, & avec laquelle il empécha ce pays-là de tomber entre les mains du vainqueur.

Cette défaite leur de voit paroitre, en un sens, plus sensible que celle de Cannes, parce qu'ils avoient moins lieu de s'y attendre. Rome, lorsqu'Annibland agana cette bataille, étoit dans l'humiliation, aiant déja perdu plusieurs batailles, & ne songeant qu'à se défendre, & à repousser l'ennemi hors de ses terres. Ici, c'est Rome triomphante, respectée & redoutée de tous les peuples, devenue maitresse de vous ses peuples, devenue maitresse de l'Arsièn, & de l'Afrique, tout récemment

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 575 victorieuse d'un des plus formidables ennemis qu'elle eût jamais eus, qui dans le plus grand éclat de sa grandeur, voit sa gloire échouer tout-d'un-coup à l'attaque d'un Roiaume formé de l'assemblage de peuples Orientaux, dont elle méprisoit la valeur, & qu'elle comptoit déja parmi ses conquêtes. Une victoire si complette montre au loin à ces fiers vainqueurs du monde un peuple rival, capable de leur tenir tête, de leur disputer l'Empire de l'univers, & non seulement de mettre une barriére à leurs projets ambitieux, mais de les faire craindre eux-mêmes pour leur propre sureté. Elle fait voir que les Romains peuvent être vaincus en bataille rangée, & combattant avec toutes leurs forces : que cette puissance, qui jusques là, comme une mer débordée, avoit inondé tous les pays qu'elle avoit trouvés à sa rencontre. peut enfin recevoir des bornes, & être forcée deformais à s'y contenir.

L'échec reçu par Crassus chez les Parthes fut une tache au nom Romain, que les victoires remportées peu après fur eux par Ventidius ne furent point capables d'effacer. Les étendarts des Légions vaincues s'y montrojent tou-

HISTOIRE jours en spectacle. Les a prisonniers faits dans cette fatale journée y étoient toujours retenus captifs; & des citoiens ou alliés Romains y contractoient à la honte de Rome, comme le décrit si énergiquement Horace, d'ignominieux mariages, & vieillissoient tranquillement dans les terres & sous les drapeaux des Barbares. Ce ne fut que plus de trente ans après, que, sous Auguste, le Roi des Parthes, sans y être forcé par les armes, consenut de rendre aux Romains leurs étendarts & leurs prisonniers ; ce qui fut regardé par Auguste & par tout l'Empire comme un triomphe éclatant & glorieux : tant le souvenir de cette défaite humilioit les Romains, & tant ils se croioient intéressés à en effacer, s'il étoit possible, jusqu'aux moindres vestiges! Pour eux, ils n'en perdirent jamais le souvenir. César étoit prêt de partir contre les Parthes pour venger l'affront que Rome en avoit reçu , lors-

a Miles ne Craffi conjuge Barbara Turpis maritus vixit? & hoftium (Proh Curia inverfique motes!) Confenuir focerorum in armis, Sub rege Medo, Marfus & Appulus, Anciliorum, nominis, & toga Oblius, auternaqua Vefta, Incolumi Jove & utbe Roma?

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 577 qu'il fut tué. Antoine forma le même projet, qui tourna à sa honte. Les Romains, depuis ce tems-là, ont toujours regardé la guerre contre les Parthes comme la plus importante de leurs guerres. Elle a été l'objet des efforts des plus belliqueux de leurs Empereurs, Trajan, Septime Sévére, &c. Le surnom de Parthicus étoit le titre dont ils étoient le plus jaloux, & qui flatoit plus sensiblement leur ambition. Que si les Romains passoient quelquefois l'Euphrate pour porter leurs conquêtes au delà, les Parthes à leur tour passoient aussi l'Euphrate pour porter leurs armes & leurs ravages dans la Syrie & jusques dans la Palestine. En un mot, jamais les Romains ne purent faire fubir leur joug aux Parthes, & cette nation fut comme un mur d'airain, dont la force inébranlable résista aux plus violentes attaques de la puissance Romaine.

Quand la bataille de Carres fut donnée, Orode étoit en Arménie, où il venoit de conclure la paix avec Artabaze. Ce dernier, au retour des exprès qu'il avoit envoiés à Crassus, voiant que par les fausses mesures qu'il prenoit les Romains étoient infaillible-

Tome IX.

\$78 ment perdus, s'accommoda avec Orede ; & en donnant une de ses filles à Pacore fils du Roi des Parthes, il cimenta par cette alliance le Traité qu'il venoit de conclure. Pendant qu'ils étoient au festin des noces, on leur apporta la tête & une main de Crassus, que Suréna lui avoit fait couper, & qu'il envoioit pour preuve de sa victoire. La joie redoubla à cette vûe, & l'on prétend qu'on fit verser de l'or fondu dans la bouche de cette tête, pour insulter à la soif insatiable que Crassus avoit toujours eue de ce métail.

Suréna ne jouit pas lontems du plaifir de sa victoire. Son Maître, jaloux de sa gloire & du crédit qu'elle lui donnoit, le fit mourir peu de tems après. Il est des Princes, auprès desquels des qualités trop brillantes deviennent dangereuses, qui prennent ombrage des vertus qu'ils ne peuvent s'empécher d'admirer, & qui ne souffrent point qu'on les ferve avec des talens supérieurs, & capables de les couvrir. Orode étoit de ce caractére, H 2 fentit, comme Tacite le remarque

a Destrui per hae for-param suam Casar, im-rebatut. Nam beneficia eò

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 579 de Tibére, qu'avec toute sa puissance il ne pouvoit reconnoitre dignement le service que son Général venoit de lui rendre. Or, depuis qu'un bienfait est au dessus de la récompense, l'ingratitude & la haîne prennent la place de la reconnoissance & de l'amitié.

Suréna étoit un Général d'un mérite extraordinaire. A l'âge de trente ans il avoit une habileté confommée, & il passoit en valeur tous ceux de son tems. C'étoit, outre cela, l'homme le mieux fait, & de la taille la plus avantageufe. Pour les richesses, le crédit, & l'autorité, il en avoit aussi plus que personne : & c'étoit sans difficulté le premier sujet qu'eût le Roi des Parthes. Sa naissance lui donnoit le privilége de mettre la couronne sur la tête du Roi quand on le facroit; & ce droit étoit attaché à sa famille depuis l'établissement de l'Empire. Quand il voiageoit, il avoit toujours mille chameaux qui portoient son bagage; deux cens chariots pour ses femmes & ses concubines ; & , pour sa garde , mille cavaliers armés de pied en cap, outre un grand

ufque leta funt, dum vi-l gratia odium reddium, dentur exfolvi posse; ubi ; Taitt. Annal. lib. 4, eag. multum antevenere, pro 18.

Bb ji

580 HISTOIRE nombre d'autres armés plus légérement, & ses domestiques, qui alloient bien au nombre de dix mille.

An. M. 3952.

Les Parthes croiant, après la défai-Av. J.C. 12. te de l'armée Romaine, trouver la Syrie sans défense, vinrent pour en faire la conquête. Mais Cassius, qui avoit formé une armée des débris de l'autre, les reçut avec tant de vigueur, qu'ils furent obligés de repasser honteusement l'Euphrate sans rien faire. On assigna, l'année suivante, pour

An. M. 1953. 111. 1. X11. 19. XV. Int. Ad Att.I.v. 18.20-21.VI. 1-8. VII. 2.

Av. J.C. (1. provinces Consulaires, à M. Calpur-Cic. Maja-1 mil. ili, 11. nius Bibulus la Syrie, & à M. Tullius Epif. 10-17. Cicéron la Cilicie. Cicéron se rendit bientôt dans la sienne : mais Bibulus s'amusant à Rome, Cassius continuoit toujours à gouverner en Syrie. Et ce fut un bonheur pour les Romains : car les affaires demandoient en ce payslà un homme d'une toute autre capacité que n'étoit Bibulus. Pacore, fils d'Orode roi des Parthes, dès le commencement du printems avoit passé l'Euphrate à la tête d'une nombreuse armée, & étoit entré dans la Syrie. Il étoit trop jeune pour commander lui-même: c'étoit Orface, vieux Général qu'on lui avoit donné pour l'accompagner, qui faisoit tout. Il marcha.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 581 droit à Antioche, & en forma le siége. Cassius s'y étoit enfermé avec toutes ses troupes. Cicéron, qui en eut avis dans sa province par le moien d'Antiochus roi de Comagéne, raffembla toutes ses forces, & se rendit sur la frontière orientale de sa province qui confinoit à l'Arménie, pour s'oppofer à une invalion de ce côté-là, en cas que les Arméniens remuassent; & en même tems pour être à portée d'assister Cassius en cas de besoin, Il envoia un autre corps d'armée vers le mont Amanus dans la même vûe. Co corps rencontra un gros de cavalerie Parthe, qui étoit entré par là dans la Cilicie, & le défit sans qu'il en échapât un feul.

La nouvelle de ce fuccès, & celle de la marche de Cicéron du côté d'Antioche, encouragérent extrêmement Cassius & ses troupes à bien déséndre la place, & abbatirent si fort le courage des Parthes, que désenferant de l'emporter, ils levérent le siège, & allérent former celui d'Antigonia, qui n'étoit pas fort éloignée de là. Mais ils s'entendoient si mal à attaquer les places, qu'ils échouérent encore devant celle-ci, & furent contraints de

82 HISTOIRE

se retirer. On n'en doit pas être étonné. Les Parthes faisoient consister leurs principales forces dans la cavalerie, & ils s'appliquoient davantage à la guerre de campagne. Leur génie étoit plus porté à ce genne de combar. Cafsius, qui vit quelle route ils prenoient, leur dressa une embuscade, où ils ne manquérent pas de donner. Il les désit entiérement, & en tua un grand nombre, entr'autres Orsace même le Général. Le reste de leur armée repassa

Quand Cicéron vit les Parthes éloignés, & Antioche dégagée, il tourna ses armes contre les habitans du mont Amanus, qui se trouvant situés entre la Syrie & la Cilicie, ne faisoient partie ni de l'une ni de l'autre de ces provinces, & avoient guerre avec toutes les deux. Ils y faisoient des courses continuelles, & les incommodoient beaucoup. Cicéron foumit entiérement ces montagnards: il prit & rasa tons leurs châteaux & leurs forts. Enfuite il alla fondre sur une autre nation barbare, dont les peuples étoient une espéce de fauvages, qui prenoient le nom de Ciliciens libres, & prétendoient n'avoir jamais été fujets à l'Empire d'aucun

Elenthere Cilices

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 583 des Rois qui avoient été maîtres des pays d'alentour. Il prit toutes leurs villes, & établit dans le pays un ordre qui fit plaifir à tous leurs voifins, qu'ils désoloient perpétuellement.

C'est Cicéron lui-même qui nous apprend toutes ces circonstances dans plusieurs de ses lettres. Il y en a deux entr'autres, que l'on peut regarder comme des modéles parfaits de la manière dont un Commandant doit rendre compte au Prince ou au Ministre d'une expédition militaire, tant il s'y rencontre de simplicité, de netteré, de précision, qui est le caractére de ces sortes de récits & de relations. La première est adressée au Sénat & au peuple Romain, & aux premiers Magistrats, c'est la seconde du XVe livre des Epitres que l'on nomme Familiéres : l'autre est écrite en particulier à Caton. Cette derniére est un chefd'œuvre, où Cicéron qui desiroit avec passion l'honneur du triomphe pour fes expéditions guerriéres, emploie toute la finesse & tout l'art de l'éloquence pour gagner ce grave Sénateur, & pour se le rendre favorable. Plutarque dit qu'après son retour à Rome le Sénat lui offrit le triomphe, Cicer. p. 879.

584 HISTOIRE
& qu'il le refusa à cause de la guerre
civile qui étoit prête à éclater entre
César & Pompée, ne croiant pas qu'il
fût bienseant de célébrer une solennié qui ne respiroit que la joie, lorsque
l'Etat étoit sur le point de tomber dans
de si grands malheurs. Ce resus de
triompher au milieu des allarmes &
des troubles d'une sanglante guerre civile, marque dans Cicéron un grand
amour du bien public & de la patrie,
& lui fait plus d'honneur que n'auroit

pu faire le triomphe même.
Pendant la guerre civile entre Céfar & Pompée, & dans celles qui la fuivirent, les Parthes fe déclarant tantés pour un parti tantés pour l'autre, firent plufieurs irruptions dans la Sytie & dans la Paleftine. Ce font des événemens qui regardent en particulier l'hifoire Romaine, ou celle des Juifs, & qui n'entrent point dans mon plan.

Je finirai cet abrégé de celle des Parthes par la mort de Pacore & d'Orode fon pere. Ventidius, qui commandoit les armées Romaines fous l'autorité d'Antoine alors Triumvir, ne contribua pas peu à rétablir l'honneur de la partion. C'étrie un foldar de fortune

Vell. Patere: nation. C'étoit un soldat de fortune,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 5 \$5
nu par son mérite aux plus hautes diyaler. Max.
gnités de la République. Dans la guerA. Gel. b. re contre les Alliés de Rome, qui pré15: 642-4tendoient extorquer le droit de bourgeoise Romaine, il fut pris, encore
ensant, avec sa mere dans Asculum la

tendoient extorquer le droit de bourgeoise Romaine, il fur pris, encore
enfant, avec sa mere dans Asculum la
capitale des Picéniens par Strabon pere dugrand Pompée, & mené en triomphe devant ce Général. Soutenu du
erédit de C. César, sous qui il avoit
fervi dans les Gaules, & qui l'avoit
fait passer par tous les degrés de la milice, il parvint à la Préture & au Consulat. Il est le seul qui ait triomphé des
Parthes, & le seul qui ait tobtenu l'honneur du triomphe, après y avoir été
lui-même mené autretois.

J'ai dit que Ventidius contribus beaucoup à réparer l'affront que les Romains avoient reçui à la batuille de Carres. Il avoit commencé à venger la défaite de Crassus & de son armée par deux victoires consécutives remportées sur ces terribles ennemis. Une trossiéme, plus grande encore que les précédentes y mit le scau; & voici commeil y parvint.

Ce Général, appréhendant que les An. M. 367; Parthes, dont les préparatifs étoient Av. I. C. 392; fortavancés, ne le prévinssent, & ne 112, 211, 222.

Bbw

Anton, pag. lib. 49. pag. 403 - 404 -Justin. lib.

passassent l'Euphrate avant qu'il eût le tems de rassembler en un corps toutes ses troupes dispersées dans leurs quartiers, eut recours à ce stratagême. Il Dio. Caff. y avoit dans son camp un petit Prince d'Orient sous le nom d'allié, qu'il savoit être entiérement dans les intérêts 42. 647. 4. des Parthes, avec qui il avoit des correspondances secrettes, leur donnant avis de tout ce qu'il pouvoit découvrir. des desseins des Romains. Il résolut de se servir de la trahison de cet homme. pour faire donner les Parthes dans un

piége qu'il leur tendoit.

Dans cette vue il lia avec ce traitre un commerce plus étroit. Il s'entretenoit souvent avec lui des opérations de la campagne. Feignant enfin de s'ouvrir à lui avec beaucoup de confiance. il marqua qu'il craignoit beaucoup, sur un avis qu'il avoit que les Parthes avoient dessein de passer l'Euphrate,, non pas à Zeugma comme à l'ordinaire , mais beaucoup au dessous. Car, disoit-il, s'ils passent à Zeugma, le. pays en deça est plein de montagnes ... où la cavalerie, qui fait toute la force de leur armée, ne peut pas nous faire grand mal. Mais, s'ils prennent le pallage d'au dessous, ce ne sont que. plaines, où elle aura toutes fortes d'a-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 587 vantages contre nous; & il ne nous fera pas possible de leur faire tête. Dès qu'il eût achevé de lui faire cette confidence, l'espion ne manqua pas, comme Ventidius l'avoit bien prévû, d'en donner avis aux Parthes; & elle y fit tout l'effet qu'il pouvoit souhaiter. Pacore, au lieu d'aller a Zeugma, pritaussitôt l'autre route, perdit beaucoup de tems à cause du détour qu'il lui falut faire, & des préparatifs nécessaires pour y passer le sleuve. Par là Ventidius gagna quarante jours, qu'il emploia à faire venir Silon de Judée, & les légions qui étoient dans leurs quartiers de l'autre côté du mont Taurus ; & il se trouva en état de bien recevoirles Parthes quand ils entrérent dans la Syrie.

Comme ils virent qu'on ne les avoitpoint attagués ni au pallage du fleuve,
ni après qu'ils l'eurent pallé, ils attribuérent cette inaction à crainte & à
lâcheté, & allérent du même pas attaquer eux-mêmes les ennemis dans
leur camp, quoiqu'il fût fitué fur une
éminence dans un lieu fort avantageux, le prometrant de s'en rendre
maîtres auffitôt, & fans y trouver de 4
réfitance, Il n'en fut pas ainfi. Les Ro-

que le bataille de Carres s'étoit donnée quatorze ans auparavant. Orode a fut si frapé de la perte de cette bataille, & de la mort de son fils.

a Otodes, repente filti quam, non cibum fu-morte & exercitus clade merc, non vocem mitte-sudita, ex dolore in fu- re, ita ut etiam mutus sorem vertiur. Mulris factus videretur. Post diebus non alloqui quem- multos deinde dies , ubi

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 589 qu'il en perdit presque l'esprit. Il fut plusieurs jours sans ouvrir la bouche, & fans vouloir prendre aucune nourriture. Quand l'excès de sa douleur un peu calmé lui permit de faire usage de la parole, on ne lui entendoit rien prononcer que le nom de Pacore. Il s'imaginoit le voir, & l'appelloit: il sembloit qu'il s'entretenoit avec lui comme s'il eût été vivant, qu'il lui parloit, & qu'il l'entendoit parler. Dans d'autres momens il se ressouvenoit qu'il étoit mort, & versoit des torrens de larmes.

Jamais douleur ne fut plus juste. C'étoit pour la monarchie des Parthes le coup le plus fatal qu'elle cût jamais reçu ; & la perte du Prince n'étoit pas moindre que celle de l'armée même. Car c'étoit le plus digne sujet que la maison des Arsacides eût jamais produit pour la justice, la clémence, la valeur, & toutes les autres qualités qui forment le caractère d'un grand Prince. Il s'étoit fait si fort aimer en Syrie dans le peu de tems qu'il y avoit

dolor vocem laxaverat, videbatur: cum illo lo-nihil aliud quam Paco-rum vocabat. Pacorusil-linerdum quafi amifium

li videri . Pacorus audiri | flebiliter dolebat. Juftin.

590 HISTOIRE passe, qu'on n'y a jamais vû plus d'attachement pour aucun de leurs Souverains, qu'il en parut pour la personne de ce Prince étranger.

sonne de ce Prince étranger. Quand Orode fut un peu revenu Av.J.C. 17. de l'accablement où l'avoit jetté la mort de son cher fils Pacore, il se trouva bien embarrasse pour le choix de son successeur entre ses autres enfans. Il en avoit trente de différentes femmes, dont chacune le sollicitoit en faveur du sien , & se se servoit du crédit qu'elle avoit sur un esprit affoibli par l'âge & par la douleur. Enfin il se détermina pourtant à suivre l'ordre de la naissance, & nomma PHRAATE l'aîné de tous, & en même. tems le plus vicieux. A peine fut-il assuré du trône, qu'il fit tuer tous ses freres venus du mariage de son pere avec une fille d'Antiochus Eufébe roide Syrie; & cela uniquement parce que leur mere étoit de meilleure maifon que la fienne, & qu'ils avoient : plus de mérite que lui. Le pere, qui vivoit encore, n'aiant pu s'empécher d'en témoigner un grand déplaisir, ce fils dénaturé le fit mourir lui-

même. Il traita de même le reste de ses freres, & n'épargna pas son pro-

pre fils, dans la craînte qu'on ne le mît fiur le trône en sa place. C'est ce-Prince, si cruel à l'égard de tous ses proches, qui traita Hyrcan roi des-Juis avec une bonté & une clémenceparticulière.

## ARTICLE TROISIÉME.

'Abrégé de l'histoire des Rois de Cappadoce, depuis le commencement de ce Roiaume jusqu'au tems où il devint province de l'Empire Romain.

J'AI PARLE' des Rois de Cappadoce en différens endroits de cette Histoire selon que l'occasion s'en estprésentée, mais sans en marquer exactement ni le commencement, ni la fuite. Je croi devoir ici réunit sous un même point de vûe tout ce qui regarde ce roiaume.

La Cappadoce eft un grand pays de Strab.l. 12:
L'Afie mineure. Les Perfes, fous la Page 133-134domination desquels elle sur d'abord,
l'avoient divissée en deux parties, & y
avoient établi deux Sarraptes ou deux
Gouvernemens. Les Macédoniens,
sous le pouvoir de qui elle tomba,
sous le pouvoir de qui elle tomba,
sous l'avoient que ces deux Gouvernemens suffent changés en Roiaumes.

HISTOIRE

L'un s'étendoit vers le mont Taurus, & s'appelloit la Cappadoce proprement dite, ou la grande Cappadoce ; l'autre vers le Pour, & s'appelloit la Cappadoce Pontique, ou la petite Cappadoce. Elles furent réunies dans la fuite en un feul roiaume. Strabon dit qu'Ariarathe fut le pre-

mier Roi de Cappadoce. Il ne marque point dans quel tems il commen-AN.M.;644, ça à régner. On peut croire que ce fut AN.J.C.;60- dans le tems que Philippe, pere d'Alexandre le Grand, commença à régner en Macédoine', & Ochus chez les Perfes. Dans cette supposition, le roiaume de Cappadoce a duré trois cens soixante & seize ans, jusqu'au

tems où il fut réduit en province de l'Empire Romain sous Tibére.

Il fut gouverné d'abord par une longue suite de Rois appellés Ariarathes; puis par des Rois qui portérent le nom d'Ariobarzane, qui ne passer le nom d'Ariobarzane, qui ne passer le nom d'Ariobarzane, senfin par un dernier nommé Archélatis. Selon Diodore de Sicile, il y avoit déja eu plusieurs Rois en Cappadoce avant Ariarathe: mais comme leur histoire est presque entiérement inconnue, je n'en ferai point sci mention.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 193 ARIARATHE I. Il regna conjointe- An. M. 1644. ment avec fon frere Holopherne, pour qui il avoit une tendrelle particuliére.

S'étant joint aux Perses dans l'expé-An.M.; 653. dition d'Egypte, il y acquit beaucoup Av. J.C. 352. de gloire, & s'en retourna comblé

d'honneurs par le Roi Ochus.

ARIARATHE II. fils du premier, AN.M. 3668. avoit vécu en repos dans ses Etats pen- Av. J. C. 336. dant les guerres d'Alexandre le Grand, Eamin. pag. qui , dans l'impatience où il étoit 148. d'en venir aux mains avec Darius , 18. peg. 195. n'avoit pas voulu s'arréter à la conquête de la Cappadoce, & s'étoit contenté de quelques témoignages de foumiffion.

Après la mort de ce Prince, la Cappadoce, dans le partage que firent ses Généraux des provinces de son Empire, étoit échue à Euméne. Perdiccas, pour l'en mettre en possession, l'y conduisit avec une puissante armée. Ariarathe, de son côté, s'étoit préparé à une vigoureuse défense. Il avoit trente mille hommes de pié, & une nombreuse cavalerie. La bataille se donna. Ariarathe fut vaincu, & fait prisonnier. Perdiccas le fit mettre en croix, lui & ses principaux Offi-

HISTOTRE ciers, & mit Euméne en possession de ses Etats.

ARIARATHE III. Après la mort de son pere, il s'étoit sauvé en Arménie.

An.M. 3689.

Dès qu'il eut su la mort de Perdic-Av.J.C.,15. cas & celle d'Euméne, & l'occupation que d'autres guerres donnoient à Antigone & à Séleucus, il entra dans la Cappadoce avec les troupes qu'Ardoate roi d'Arménie lui fournit. Il défit Amyntas Général des Macédoniens, les chassa du pays, & remonta sur le trône de ses Ancêtres. AN.M. 3720. ARIAMNE'S, fon fils ainé, lui fuc-

Av. J.C. 284 céda. Il s'allia avec le Roi de Syrie Antiochus Theos, & maria son fils aîné avec Stratonice fille de cet Antiochus. Il eut tant d'amitié pour ce fils, qu'il se le donna pour Collégue dans la rojauté

ARIARATHE IV, aiant régné seul après la mort de son pere, laissa ses Etats en mourant à fon fils de même nom que lui, & qui étoit encore fort ieune.

An. M. 1814. Av. J.C. 190.

ARIARATHE V. Il épousa Antiochide, fille d'Antiochus le Grand, Princesse artificiense, qui se voiant stérile, recourut à une supposition. Elle trompa son mari, & lui fit croire DES SUCCESS. D'ALEXAND. 595; qu'elle avoit eu deux garçons, qui frent nommés l'un Ariarathe, l'autre Holopherne. Sa ftérilité aiant cessé quelque tems après, elle eut deux files, puis un fils, qui fut nommé Mithridate. Elle confessa la fraude à sor mari, & fit ensorte que l'aîné de ces ensans supposés sût entretenu à Rome avec peu de suite. & que l'autre sût envoié en Ionie. Le fils légitime prit le nom d'Ariarathe, & fut élevé à la manière des Grecs.

Ariarathe V fournit des troupes à Liv. lib. 37? fon beau-pere Antiochus roi de Syrie n. 40. lib. 38. dans la guerre qu'il entreprit contre les Romains. Antiochus aiant été défait , Ariarathe envoia des Ambassadeurs à Rome pour demander pardon au Sénat de ce qu'il avoit été obligé de se décalrer contre les Romains en faveur de son beau-pere. On le lui accorda, mais après l'avoir condanné à paier, pour expiation de sa faute, deux cens talens, c'est-à-dire deux censmille écus. Dans la fuite le Sénat lui en remit la moitié à la priére d'Euméne roi de Pergame, qui venoir d'épouser sa fillé.

<sup>\*</sup> Il est ainste nommé par Diodore de Sicile. -Polybe, & Oropnerne par

596 HISTOIRE

Ariarathe se ligua depuis avec son gendre Euméne contre Pharnace, roi de Pont. Les Romains, qui s'étoient rendus les arbitres des Rois d'Orient, envoiérent des Ambassadeurs pour ménager un traité entre ces trois Princes: mais Pharnace resus leur médiation. Cependant, deux an après, il sur obligé de traiter à des conditions assez dures avec Euméne & Ariarathe.

Celui-ciavoit un fils, nomme comme lui Ariarathe, dont il étoit tendrement aimé, ce qui fit donner à ce fils le surnom de Philopator; & pour lequel lui-même il n'avoit pas moins de tendresse. Il voulut lui en donner des marques, en lui cédant la roiauté & le faisant monter sur le trône de son vivant. Le fils, plein d'affection & de respect pour un pere qui méritoit à si juste titre d'être aimé & respecté, ne put se résoudre à accepter une offre si avantageuse dans l'opinion commune des hommes, mais qui portoit à fon bon cœur une blessure mortelle; & il représenta à son pere qu'il étoit de l'ordre qu'il ne régnat point du vivant de celui qui lui avoit donné la vie. De tels exemples de modéra-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 597 tion, de générolité, de desintéressement, & de sincére affection pour un pere, font d'autant plus de plaisir, que dans les tems, dont nous écrivons l'histoire, l'ambition effrénée ne respectoit rien, & violoit hardiment les droits les plus facrés de la nature & de la religion.

ARIARATHE VI furnommé Philo-An.M.; 842. pator. Il régna après la mort de son Av. J.C. 162. pere, & fut un très bon Prince. Dès Edig. ib. 31. qu'il fut monté sur le trône, il envoia pag. 891.

une ambassade à Rome pour renouveller l'alliance que son pere avoit entretenue avec les Romains, & il n'eut pas de peine à l'obtenir. Il s'attacha beaucoup à l'étude de la philosophie, ce qui fit que la Cappadoce, qui jusques-là avoit été inconnue aux Grecs, devint le féjour de plusieurs savans.

Démétrius, roi de Syrie, avoit une fœur, qu'Ariarathe refusa d'épouser, de peur que cette alliance ne déplût aux Romains. Ce refus indisposa extrémement Démétrius contre le Roi de Cappadoce. Il trouva bientôt l'occasion de s'en venger, en fournissant des troupes à Holopherne, qui se pré- Diodor. in tendoit frere d'Ariarathe, qui le chas. Except. pag. sa du trône, & après cette violence

HISTOIRE régna tyranniquement. Il fit mourir plusieurs personnes, confisqua les biens des plus grands Seigneurs,& pilla même un temple de Jupiter, qui de tems immémorial étoit respecté des peuples, & n'avoit jamais rien souffert de pareil. Dans la crainte d'une révolution que ses cruautés lui donnoient lieu de prévoir, il déposa chez les hare um bitans de Priéne, ville d'Ionie, quatre cens talens. Ariarathe s'étoit réfugié à Rome pour implorer le secours des Romains. L'Usurpateur y envoia aussi ses députés. Le Sénat, selon les vûes ordinaires de sa politique, ordonna que le roiaume seroit partagé entre les deux freres. Ariarathe trouva une protection plus promte & plus efficace An.M.;845. dans la personne d'Attale roi de Per-Av.J.C.;59. game, qui signala le commencement de son régne en rétablissant ce Prince malheureux sur le trône de ses peres. Ariarathe pour se venger de l'Usurpateur, voulut obliger les habitans de Priéne à lui remettre entre les mains les quatre cens talens qu'Holopherne avoit laissés chez eux. Ils opposérent à cette demande la religion sacrée du Dépôt, qui ne leur permettoit pas de

livrer à qui que ce fût cette somme du

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 599 vivant de celui qui la leur avoit confiée. Ariarathe n'eut aucun égard à une représentation si juste, & ravagea impitoiablement leurs terres, sans qu'une perte si considérable pût les porter à donner atteinte à la sidélité dont ils se croioient redevables à l'égard de celui qui leur avoit consié ce dépôt.

Holopherne s'étoit retiré à Antioche. Justin. 1. 354

Il se joignit aux habitans de cette ville ". 1. qui conspirérent contre Démétrius son bienfaiteur, dont il espéroit remplir la place. La conspiration sut découverte, & Holopherne mis en prison. Démétrius l'auroit fait mourir sur le champ, s'il n'avoit jugé plus à propos de le réserver pour le faire servir dans la suite aux prétentions qu'il avoit sur la Cappadoce, & au dessein qu'il avoit forme de détrôner & de perdre Ariarathe. Mais il fut prévenu par le complot que formérent contre lui les trois Rois d'Egypte , de Pergame , & de Cappadoce, qui mirent à sa place Alexandre Bala.

Ariarathe secourut les Romains con-An M. 3771 tre Aristonic qui s'étoit emparé du Ar. J. C. 132toiaume de Pergame, & il périt dans 49. 14. cette guerre.

Il laissa six enfans qu'il avoit eus de

Laodice. Les Romains, pour reconnoitre les services du pere, ajoutérent à leurs Etats la Lycaonie & la Cilicie. Laodice qui exerçoit la Régence pendant la minorité de ces six Princes, craignant de perdre son autorité quand ils seroient en âge de régner, en fit périr cinq par le poison la même année de la mort de leur pere. Elle eût traité de la même sorte le sixiéme, si la vigilance des parens ne l'eût dérobé à la fureur de cette mere dénaturée. Le peuple le mit sur le trône après avoir égorgé la cruelle meurtriére de ses enfans. ARIARATHE VII. Il épousa une au-

Justin. L. 38. cap. 1.

tre Laodice, sœur de Mithridate Eupator. Il en eut deux fils Ariarathe VIII. An.M. 1913. & Ariarathe IX. Son beau-frere le fit Av. J.C. 91. tuer par Gordius, l'un de ses sujets. Laodice se remaria à Nicoméde roi de Bithynie, qui s'empara aussitôt de la Cappadoce. Mithridate y envoia une armée, en chassa les garnisons de Nicoméde, & restitua le roiaume à son Neveu, fils du même Ariarathe qu'il avoit fait affaffiner.

> ARIARATHE VIII. A peine fut-il monté sur le trône, que Mithridate le pressa de faire revenir d'exil Gordius,

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 601 dans le dessein de se défaire du fils par la main du même assassin qui avoit tué le pere. Ce jeune Prince frémit à cette propolition, & leva une armée pour s'opposer à la violence de son Oncle. Mithridate ne voulant pas commettre fes prétentions au hazard d'un combat, prit le parti d'attirer Ariarathe à une conférence : & , lorsqu'il l'eut joint, tenant un poignard caché, il l'allassina à la vue des deux armées. Il mit à sa place son propre fils âgé seulement de huit ans, le fit nommer Ariarathe, & lui donna Gordius pour Gouverneus. Les Cappadociens, ne pou- Jufin.L. 384 vant souffrir les vexations des Lieute- cap. 2. nans de Mithridate, se soulevérent. firent venir d'Asie Ariarathe frere du

dernier Roi, & le mirent fur le trône. ARIARATHE IX. Auffitôt après fon retour, Mithridate l'attaqua, le vainquit, & le challa du ro aume. Le chagrin fit tomber ce jeune Prince dans une maladie, dont il mourut peu de tems apres. Mithridate avoit rétabli son fils fur le trône.

Nicoméde, 101 de Bithynie, craignant que Mithridate, devenu maître de la Cappadoce, ne fondît sur ses Etats, aposta un enfant de huit ans, Tome IX.

HIST OF RIE qu'il revetit aussi du nom d'Ariarathe. & fit demander aux Romains pour lui le roiaume de son pere. La Reine Laodice sa femme alla exprès à Rome, pour appuier cette supposition; & pour témoigner qu'elle avoit eu trois fils d'Ariarathe VII. dont celui qu'elle produisoit étoit le dernier, Mithridate de son côté, ofa faire allures par Gordius, que son fils qu'il avoir instalé sur le trône, étoit fils du même Ariarathe qui avoit été sué dans la guerre contre Aristonic. Quelsiccle! Quelle suite de fourberies! Le peuple Romains'en apercut bien , & pour ne les pas appuier de part ou d'autre . & mettre fin a ces procès, il ordonna que Mithridate renonçat à la Cappadoce, qui deformais jouiroit de la liberté, & se gouverneroit comme il lui plairoit. Mais les Cappadociens envoiérent à Rome, pour déclarer que la liberté leur étoit insupportable, & pour demander un Roi. On dut être étonné d'un tel goût, qui préféroit la servitude à la liberté. Mais il est des peuples à qui le gouvernement Monarchique convient beaucoup mieux que le gouvernement Republicain, & l'on en trouve peu qui soient capables d'user DES SUCCESS. D'ALEGAND. 603 modétément d'une pleine de mitiere liberté. Les Cappadociens choisirent, ou plutôr requient de la main des Romains pour Rôf Ariobatzane, dont la posterié manqua d'artositéme genération?

eaten de la Capa-le la Ce nouveau Prin- An.M. 1916. en le jouir pas tranquillement de la di-Apiea. In gnité Mithitas & Bagoas, Généraux Mibinda pagde Tigrane le chaffèrent de la Cappa-latin. 1, 8. doie / Re y établirent Arianathe fils de cap. Mithitate. Les Romains firent rétablir Ariobarzane. Il fut chaffé peu après par une armée que Mithitate envoia en Cappadoce pour y faire réger fon fils. Sylla aiant remporté de

après par une armée que Mithidate envoia en Cappadoce pour y faire régret fon fils. Sylla aiant remporté de agrands avantages sur Mithidate, le contraighit de refituer la Cappadoce. Quelque tems après ; à l'inftigation de ce Prince, Tigrane envahit ce roiaume, & en tira trois cens mille hommés , auxquels il donna des terres dans l'Arménie. Ariobatzane, qui s'étoti sauvé à Rome avant l'invasion, ne sut rétabli que lorsque Pompée si-anit la guerre de Mithridate.

ne fut rétabli que lorsque Pompée fi. An.M.1918. nit la guerre de Mithridate. ARIOBARZANE II. Pompée avoit

augmenté confidérablement les Etats d'Ariobarzane, quand il le remit fur le trône de Cappadoce. Son fils re-C c ij cueillit toute cette belle fuccession: mais il ne la garda pas lontems. Il avoit déja été tué; lorsque Cicéron alla commander dans la Cilicie. Celui qui régnoit alors dans la Cappadoce étoit Ariobarzane III. petit-fils d'Ariobarzane I.

AN.M.1953. ARIOBARZANE III. Cicéron, en Av.J.C. (1) partant de Rome, avoit reçu ordre Cie, Eppli. 1. de favorifer & de protéger avec tout de famil. & le foin possible Ariobarzane, comme Eppli. 10. lib. 1. de famil. du le foin possible Ariobarzane, comme Eppli. 10. lib. 1. de Jime. un Prince dont le falint étoit cher au

peuple & au Sénat : témoignage glorieux, qui n'avoit jamais été accordé à aucun autre Roj Cicéron exécuta fidélement l'ordre du Sénat. Quand il arriva en Cilicie, Ariobai zane se voioit menacé d'être tué comme son pere. On conspiroit contre lui en faveur d'Ariarathe son fiere. Celui-ci déclara à Cicéron qu'il n'avoit aucune part à ce complot. Qu'à la vérité on l'avoit vivement soli cité d'accepter la roiauté, mais qu'il avoit toujours été infiniment éloigné d'y songer du vivant de son frere: il paroit que celui-ci étoir fans enfans. Cicéron emploia l'autorité de sa charge, & tout le crédit que dui donnoit sa grande réputation, pour dissiper l'orage dont le Roi étoit me-

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 605 nacé. Il en vint heureusement à bout & lui a fauva la couronne, & même la vie, par sa fermeté, & par un généreux defintéressement, qui le rendit inaccessible à toutes les tentatives qu'on fit pour le corrompre & le gagner. Le principal danger venoit de la part du Grand-prêtre de Comane. Il y avoit deux villes principales de ce Strak. [. 12. nom : l'une dans la Cappadoce, & pag. 131- & l'autre dans le roiaume de Pont. Elles 157. étoient consacrées à Bellone, & observoient à peu près les mêmes cérémonies dans le culte de cette déesse. L'une étoic formée sur l'autre, celle du Pont sur celle de Cappadoce. C'est de la derniére dont il s'agit ici. Le temple de la déesse, doté de beaucoup de terres, étoit desservi par un grand nombre de gens sous l'autorité d'un Pontife, homme d'un grand crédit, & d'une telle considération, qu'il ne voioit que le Roi au dessas de lui ; & il étoit pour l'ordinaire de la famille roiale. Sa dignité étoit à vie. Strabon dit que de son tems il y avoit plus

a Ariobarzanes opera med vivit, regnat E's bui, regem regnumque serbe, conlilo & audo-criate, & quòd infidiato-

Cc iii

ribus ejus dapienis pe, non

606 de fix mille personnes confeccées au fervice du temple de Comarie. IV oila ce qui rendole le Grand-prêtre li pull fant. Auffi , dans le tems done hous parlons, celui qui polledoir cette dignite duroit pu cauler une guerre fort dangereufe", & fusciter bien des affaires à Ariobarzane, s'il avoit pris le parti de se défendre par la voie des armes . comme on croioit qu'il leferoit : car il avoit des troupes d'infanterie & de cavalerie prêtes à fe met o tre en campagne, & de grands fonds pour les soudoier & les entréténis! Mais Ciceron, par la prudence, l'en gagea à se retirer du roiaume, & 2065 laisser Ariobarzane tranquille postesfeur. mes afine

Pendant la guerre civile entre Céfar & Pompée, Ariobarzhne affiena au dernier quelques troupes qui le trouvérent à la journée de Pharlaite? caf de bel- C'est ce qui fit sans doute que Cefai

to Civ. lib. 3: mit Ariobarzane à contribution. Il est Alexa a Cum magnum bellum | vari aliquid volebant

in Cappadocia conditaretur, fi facerdos armis fe (quod, facturus pucabatur-) defenderer , adolefcens & equitatu , & pe-ditatu , & pecunia garatus , & toto | iis qui no- | Epift. 4. libi 1 ; ad Pamit.

perfeci ut è tegno ille difecderet ; rrkquer, fine mmultu ac fine armis on. munitagi teggan, dum dignitate obtineret. Cie. DES SUCCESS. D'ALEXAND. 607
tertain, qu'il, en exigea, des sommes
d'argent fort considétables. Car, cePrince, lui-fit, représenter, qu'il deviendroit hors d'état de les lui paier;
si Pharnace continuoit à piller la Cappadoce. Célar étoit alors en Egypte.
Il en partit, pour mettre. Pharnace à
la raison. Il passa par la Cappadoce;
se'il ysfit des réglemens qui laissent entrevoir qu'Atiobarzane & son frere
n'étoient pas trop bien unis, & il soumit, celai-ci pleinement à l'autorité
del'autre. Aorès que César eut vain-

de l'autre. Après que César eut vain- Dio, lib. 42. cu Pharnace, il donna une partie de pres. 183.

la Cilicie & de l'Arménie à Ariobar-

fir mourir.

Ce bon traitement fit croire, quele A.M. 1961. ques années après, aux meurtriers de Av. J. C. 42. Céfar., que, le Roi de Cappadoce ne pie libit. 37. les favorifoit point. Il ne le déclara pas jouvertement, contre leur, parti, mais il refuja des allier, avec cux. Cette, conduite leur donnoit une juste défiance, de forte que. Cassius se/crat obligé de ne le point ménager. Il l'attagua « & l'aiant fait prisonnier, il le

ARIARATHE X. Par la mort d'A-AN. M. 1962. riobatzane le roiaume de Cappadoce Av. J. C. 42. denieura à son frere Ariarathe. La

C c iiij

€0\$ HISTOIRE possession lui en fut d'sputée par Sisinna fils aîné de Glaphyra, femme d'Ar-chélaüs Grand-prêtre de Bellone à Comane dans la Cappadoce. Cet Archélaus étoit petit-fils d'Archélaus, Cappadocien de nation, Général d'armée en Gréce pour Mithridate contre Sylla. Il abandonna le parti de Mithridate dans la seconde guerre, comme nous le dirons dans le Livre suivant, & prit celui des Romains.

Pag. 5 8. Dio. lib. 39. pag. 116.

Strab.1. 12. Il laissa un fils nommé, comme lui Archélaus, qui épousa Bérénice reine d'Egypte, & fut tué six mois après dans un combat. Il avoit obtenu de Pompée une dignité fort honorable: c'étoit le Pontificat de Comane dans la Cappadoce. Son fils Archélaüs la posséda après lui. Il épousa Glaphyra, recommandable par une beauté extraordinaire, & en eut deux fils, Sisinna

AN-M.3963- & Archélaus. Le premier disputa le Av. J.C. 41. Appian. de rojaume de Cappadoce à Ariarathe bell, civil. lib. qui le possédoit. Marc Antoine fut ju-5 . Pag . 675 . ge de ce différent : il le termina en

faveur de Sisinna. On ne sait point ce que celui-ci devint : on fait seulement qu'Ariarathe remonta sur le trône de An.M.2968. Cappadoce. Cinq ou fix ans après,

Av.J.C. 36. Carpradoc. Only Die. lib. 49. Marc Antoine l'en chassa, & mit en Pag. 411.

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 609 fa place Archélaus, second fils de Glaphyra.

ARCHE'LAUS. Ce Prince devint An.M.;975; fort puissant. Il témoigna sa reconnois. Pius: in Massance à Marc Antoine, en lui amenant m. pas. 944 de bonnes troupes durant la guerre Adiaque. Il sur affez heureux. pour

Actiaque. Il fut affez heureux, pour quecela ne le mît point mal dans l'ef-prit d'Auguste. On le laissa possessite la Cappadoce, & il sut presque le seul à qui l'on fit une pareille grace.

Il aida Tibére à rétablir Tigrane An.M.3984. dans l'Arménie; & il obtint d'Au- Av. J.C. 10. Joseph. Anguste la petite Arménie, & une bon-rig. lib. 15. ne partie de la Cilicie. Tibére lui cap. (. rendit de grands services auprès d'Au-pag: 126. guste, fur tout lorsque ses sujets "ib. care. 8. formérent des acculations contre Dio. lib. 17. lui devant ce Prince. Il plaida lui- pag. 611. même sa cause, & la lui fit gagner. Fag. 671. 6 Archélaus établit sa résidence dans ;;6. l'île d'Eleuse, proche de la côte de Cilicie: & s'étant marié avec Pvthodoris, veuve de Polémon roi du Pont, il augmenta confidérablement sa puissance. Car comme les fils de Polémon n'étoient encore qu'enfans, il eut fans doute l'administration de leur roiaume conjointement avec leur mere.

HISTOIRE ..

Son regine fut froit long & fort heureux ; mais les demiéres années en furentabien wiftes pour luilate fes malheurs, furentauni effet de las venzas An.M. 1988. geance de Tibere. Ce Prince, qui fouf-

Av.J.C. 16. froit avec peine qu'onvélevat peirà cerpt. p. 661. peu au dellus de lui Cains & Lucius Surton. in fils d'Agrippa , petits fils d'Auguste . Vell. Patere. & ses fils par adoption, pour ine 46.2, cap-99 point donner d'ombrage aux deux jeunes Céfars , & pour-s'épargner à lui-même la douleur d'être témoin. de leur aggrandissement, demanda & obtint la permission de se retirer à Rhodes, fous prétexte qu'il avoit befoin de prendre du repos pour rétablir fa fanté. Sa retraite fut régardée ... comme un véritable exil : on commença à le négliger comme un homme difgracié, & l'on ne croioit pas même qu'il fût fûr de paroitre fon ; amish Pendant fon fejour à Rhodes le Roi Archélaus qui n'en étoit pas

a Ne falgor fuus orientium juvenium obflattet
anitisti, sidiumulata caula
confilli fai, commeatum
ha foccoa, atque, coden
virrico acquiedendi, a
foctoa, tague, coden
virrico acquiedendi, a
focto fundina consultantione
prettis. Zeerrs, iiis, a cop,
a
a. cop,
a
a Ne falgor fuus orien
be Rex Archelaus quipatugagemma annum Captugagemma nunma capacia produci portio quage
fundica produci produci

DES SUCCESS, D'ALEXAND. GIT fort éloigné refaisant sa résidence ordinaire dans l'île d'Eleuse ; ne lui avoit rende aucem honneur , oubliant lesigrandes obligations qu'il luitavoit! Ce n'étoit pas ; dit Tacire , par orgueil ni par hauteur; mais par le confeil ides principaux amis d'Auguste; qui croioient pour lors l'amitté de Tibere dangereule. Aucontraire , quand An. M. 40022 le jeime Céfar Caius, établi pour Av. J.C. 24 Gouverneur de l'Orient , fut envoié dans l'Arménie par Auguste pour appaiser les troubles qui s'y étoient élevés, Archélaus, qui le regardoit comme le futur successeur de l'Empire! lui rendit toutes fortes d'honneurs, & se distingua par la manière empresfée dont il lui fit sa cour. Les politiques se trompent souvent dans leurs conjectures , parce qu'ils ne voient pas clair dans l'avenir. Il y auroit en bien plus de prudence & de fagelle pour Archélaiis, de ménager habilement deux Princes qui pouvoient tous deux parvenir à l'Empire, comme a on

debarut. Tacit. Annal.lib. 2. 649. 42.

florente Caio Czfare, mil. do Rhodes que de cinq ou foque ad res Orientis, in-grata/Tiberii amicicia cre-pag. 651.

a Hoc quale fit , faciliùs existimabit is , qui Elenfe n'étrit éloignée judicare poterit quante

l'a remarqué dans Pomponius Atticus, qui pendant toutes les divisions qui déchirérent la République en différens tems, sut toujours se rendre agréable aux Chefs des deux partis. Tibére avoit toujours eu sur le cœur

cette préférence injurieuse qu'on avoit

donnée à son Rival, d'autant plusqu'elle marquoit dans Archélaus un AN. M. 4010. fonds d'ingratitude. Il le fit bien sentir Av. J.C. 17. Dis lib. 17. après qu'il fut devenu le Maître. Archélaus fut cité à Rome, comme s'il Tacit. A avoit entrepris d'exciter quelque trounal lib. 2. . Ap. 42. ble dans la province. Livia lui écrivit, & fans diffimuler le couroux de l'Empereur, lui fit espérer le pardon pourvû qu'il vînt le demander. C'étoit un piége qu'on lui tendoit pour le tirer de Ion roiaume. Le a Roi de Cappadoce ne l'aperçut pas, ou n'osa agir en homme qui s'en fût aperçu. Il partit pour

se rendre à Rome, fut très mal reçu

fit sapientiæ, eorum retinere ufum benevolentiamque, inter quos maximarum rerum non folum amulatio , fed obtrectatio tanta intercedepem non folum urbis tur, fed angore, fimul

Romanæ, fed orbis ter-rarum esse cuperet. Corn. Nap. in Attic. cap. 20. a Ille ignarus doli , vel, fi intelligere videretur, vim metuens, in urbem. bat, quantam fuit inci-dere necesse intra Casa-rem atque Antonium cum se uterque princi-oberimina quæ singebanproperat : exceptusque . immitià principe, & mox accusatus à Senatu; non

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 612 de Tibére, & se vit peu après mis en . justice. Dion assure qu'Archélaus, accablé de vieillesse, passa pour avoir perdu l'esprit : mais qu'en effet il avoit tout son bon sens, & qu'il contresit le fou, parce qu'il ne voioit que ce seul moien de sauver sa vie. Le Sénat ne prononça rien contre lui : mais l'age, la goûte, & plus que cela encore l'indignité du traitement qu'on lui sit fouffrir, auquel les Princes ne sont point accoutumés, le firent bientôt mourir. Il avoit régné cinquante-deux ans. Après sa mort la Cappadoce sut réduite en province de l'Empire Romain.

Ce roiaume étoit fort puissant. Les revenus de la Cappadoce étoient si considérables lorsqu'Archélais mourut, que Tibére se crut en état, par l'acquisition qu'il en sit, de réduire à la moitié un impôt qu'il faisoit lever. Il soulagea même cette province, & n'en voulut pas tirer tout ce qu'elle avoit paié au dernier Roi.

Les Rois de Cappadoce faisoient Strab. lib. ordinairement leur résidence à Maza-12. pag. 537;

fessus senio, & quia regibus sequa, nedam infimà, insolita sant, sinem | 2. sap. 42.

614 HISTOTE ca, ville lituée fur la montagne d'Argee, & qui fuivoit les loix de \* Charondas. Cêtte ville étoit batie fur la rivière de Melas dui le décharge dans l'Euphrate. Un Roi de Cappadoce que Strabon appelle simplement Afra 21 rathe fans delignet le tems out il vie voit, afant fermé les embouchures de cette rivière, inonda toutes les cam P pagnes vo fines, après quoi il y fir fail re plusieurs petites îles à la manière des Cyclades, où il palla puerilement une partie de sa vie. La riviére rompit les digues de son embouchure. Les eaux retournérent dans leur lit. L'Euphrateles aiant reçues fe déborda; & fit des ravages incroiables dans la Cappadoce. Les Galates qui habitolent dans la Phrygie, souffrirent aussi beaucoup de pertes par ce débordement, & en vou urent être indemnifés. Ils demandérent trois cens talens à ce Roi

de Cappadoce, & prirent pour juges
les Romains.

La Cappadoce abondoit en cheRéé Bidit Vally en âpes & c. mulers C'eft

Brit. Phales, vaux, en anes, & en mulets. C'est bli. 1. 111. de là qu'on tiroit les chevaux destinés fi particulièrement pour les Empe-

<sup>\*</sup> Ce Charondas étoit un grande Gréce , dont il a

DES SUCCESS. D'ALEXAND. 615.

reuge, qu'il étoix défenduaum Confuls.
même de s'en fervir, il fournilloirauffi quantiée, d'et flaves. & de faux te-,
moins. On din que les Cappadociens
s'accourimnient des l'enfance, à réla!
flet, aux courmens p. & qu'ils & donnoient la quedion les uns aux autres,
pour s'enducir contre les peines à
quoi leurs faux témoignages les pourroient, un jour expoler. Ces gens-là
enchérifloient fur la nation Grecque,
quoi, qu'elle cât, porté ce vice à de flace, n. 2.

grands excès, si l'on s'en raporte à lo. Cicéron, qui lui attribue d'avoir donné lieu à cette façon de parler: Prétez-

né lieu à cette façon de parler : Prétez - Da milit moi votre témoignage, je vous le rendrai. inacuum.

La Cappadoce, généralement parlant, n'étoit rien moins qu'un pays de beaux esprits & de savans. Il en est forti néanmoins quelques Auteurs bien célébres: Strabon & Pausanias sont de ce nombre. On croioit sur tout que les Cappadociens étoient peu propres à devenir Orateurs; & c'étoit un proyerbe, qu'un hRhéteur de ce pays-là

a Mancipiis locuples , eget aris Cappadocum.

b Gaffer fer deunde neganas Musare nederas. Ergeit, a Stupen einem Kannadinu. 616 HIST. DES SUCC. D'ALEX. étoit plus rare qu'un corbeau blanc; & qu'une tortue volante. S. Basile & S. Grégoire de Nazianze ont été une exception à cette régle.

Fin du neuvième Fome!

Fonds Balkas Stroia Accia Napoli \$4444000 \$6:44:46

#### APPROBATION.

J'Ai lû par l'Ordre de Monseigneur Je Garde des Sceaux, le neuvième Volume de l'Hispiere Ancienne &c. de M. Rollin, & je n'y ai rien trouvé qui puisse en empècher l'impression: Fait à Paris, ce vingt-cinq de Mai mil sept cens trente cinq.

SECOUSSE.

De l'imprimerie de QUILLAU, rue Galande, à l'Annonciation.



DU NEUVIEME VOLUME.

LITRE DIX-NEUVIEME.

SUITE

DE L'HISTOIRE DES SUCCESSEURS

DES SUCCESSEURS

# D'ALEXANDRE-

§. I. Persée se prépare sourdement à la guerre contre les Romains. Il tache inutilement de se concilier les Achèens. Les messers secreties qu'il prenoit, n'étoient point inconnues à Rome. Eumène y arrive, & en avertit de nouveau le Sénat. Persée entreprend de se désaire de ce Prince, d'abord par un assissant puis par le poisson. Les Romains roupent avec Persée, Sentimens & dispontantes.

fujons des Rois & des villes par raport à la guerre de Macédoine. Après plusiours ambassades de part & d'antra, la guerre est déclarée dans les formes to real Emile. Dient deserve 6. II. Le Conful Licinius & le Roi Perfee fe mettent en campagne, Ils campent l'un & l'autre près du fleuve Pénée , mais à quelque distance. Combat de cavalerie ou Perfee remporte un avantage considérable , dont il profite mal Il fange à faire la paix, & n'y pour réuffir. Les armées de part & d'autre entrept en quartiers d'hiver. ......................... 6. III. Le Sénat fait une sage Ordonnance pour arrêter l'avarice des Généraux & des Magistrats qui vexoient les alliés. Le Consul Marcius , après avoir effuie de rudes fatigues, pénétre dans la Macedoine. Persee prend l'allarme, & lui en laisse l'entrée libre : puis il reprend courage. Ambassade insolente das Rhodiens a Rome. State of the Al §. IV . Paul Emile eft choifi pour Confut Il part pour la Macédoine avec le Phéteur Cn. Octavius qui commandois la flore. Perfée sollicite de tons côtés des fecours : son avarice lui en fait perdre de considérables. Victoires du Préseur Anicius dans l'Illyrie. Célébre victoi-

ve remportee par Paul Emile fur Perfenpres de la ville de Pydna. Perfee est pris avec tous ses enfans. Le commandement de la Macédoine est prorogé à Paul Emile. Décret du Sénat qui accorde la liberté aux Macedoniens G aux Illyriens. Paul Emile, pendant les quartiers d'hiver , parcourt les plus célébres villes de la Gréce. De retour à Amphipolis, il y donne une grande fête. Il prend le chemin de Rome. En passant, il abandonne toutes les villes de l'Epire au pillage. Il entre à Rome en triomphe. Mort de Perfee. On accorde auffi le triomphe à Cn. Octavins & w L. Anicius.

# ARTICLE SECOND.

6, I. Attale vient à Rome félicire les Romains sur la victoire remportée en Macédoine. Les Députée des Roddins se présentent devant le Sénat & Tâchent d'appaiser sa colère. Après de longues & de vives follicitations, ils obtiennent d'être admis à l'alliance du peuple Romain. Dur traitement exercé contre les Estèliens. Tous ceux généralement qui avoient favorsse ceux généralement qui avoient favorsse present compte de leur conduité. Atille Achéens y sons con-

duits: Polybe étoit du nombre. Le Sénat les relégue dans diverfes bourgades de l'Italie. Après dix-fept ans d'exil il les renvoie dans leur patrie: il n'en restoit plus que trois cens. 183

S. II. B. ffes flateries de Prusias roi de Bithynie dans le Senat. Euméne, devenu fuspet aux Romains, ne peut obtenir d'entrer à Rome. Ariarathe, roi de Cappadoce, meurt: son fils, de même nom , lui succède. Mort d'Eumène. Attale son frere lui succéde, comme Tuseur de son fils qui écoit fort jeune. Guerres entre Attale & Prusias. Celuici aiant voulu faire mourir son fils Nicoméde , en est sué lui-même. Ambassade de trois célébres Philosophes Athéniens à Rome. Autre ambassade des Marseillois. Digression sur la ville de Marfeille. 214

§. III. Andrifous qui fe difoit fils de Perfie e, fe rend maître de la Macchoine, de sy fait proclamer Roi. Le Préteur Juventius l'attaque, de est tué dans le combat avec une partie de son armée. Métellus, qui lui fuccéda, répare cette perte. L'Ulurpateur est vaincu, pris, de envoié à Rome. Un second de un traisseme Ulurpateurs sons paveillement vaincus.

6. IV . Troubles dans l' Achaie : elle déclare la querre aux Lacedémoniens, Métellus envoie des Député à Crinthe, pour appaiser les troubles : ils sont maltraités. Thébes & Chalcis se joignent aux Achéens. Métellus , après les avoir exhortés inutilement à la paix, leur livre un combat , & les defait. Le Conful Mummius lus succède, & après le gain d'une bataille , prend Corinthe ,y met le feu , o la détruit de fond en comble. La Gréce est réduite en province Romaine. Diverfes actions & mort de Polybe. Trion, phes de Métellus & de Mummius. 250 §. V. Riflexions sur les causes de la gran-

deur , puis de la décudence & de la ruine de la Gréce. Premier & second ages de la Grêce. 276

Trossième age de la Grèce.

Quaerième age de la Gréce.

## ARTICLE TROISIE'ME.

5. I. Abrègé chronologique de l'histoire des Rois a Egypte & de Syrie dont il est parle dans le trossième Article. 5. II. Antiochus Eupator, agé de neuf ans,

succè le à son pere Antiochus Epiphane dans le roiaume de Syrie. Démétrius, qui depuis lontems étoit en ota-

ge à Rome, demande inutilement de retourner en Syrie. Célébres villoires remportess par Judus Miccabès Jûn les Généraux du Roi de Syrie, Marger le Roi-même en perfonne. Longues brouilleries des deux freves Peolémées vois d'Egypte terminées enfin par une par reule paix:

6. III. Octavius , Ambaffadeur des Romains en Syrie , y est tue. Demetrius se Sauve de Rome, fait périr Enpator, monte fur le trone de Syrie , & prond le furnom de Soter. Il fait la guerre aux Juifs. Victoires réitérées de Justas Maccabée : mort de ce grand homme: Démétrius est reconnu Roi par les Romains. Il s'abandonne aux plaistrs & à l'ivrognerie. Alexandre Bala forme contre lui une conspiration. Démétrius est tué dans un combat. Alexandre épouse la fille de Prolémée Philometor. Temple bâti par les Juifs en Egypte. Démétrius, fils du premier de ce nom , revendique le trône de Syrie. Alexandre périt. Ptolémée Philométor meurt en même tems.

S. IV. Physcon épouse Cléopatre, & monie sur le trône d'Egypte. Démétrius en Syrie, s'abandonne à toutes sortes d'exces. Diodote, surnommé Tryphon, fait pro-

clamer roi de Syrie Antiochus fils d' Alexandre Bala , puis le tue , & prend faplace. Il so saisit par trabison de Jomathas , & le fait mourir. Demetrius entreprend une expedition contre les Parihes , qui le font prisonnier. Cléopatre sa femme épouse Antiochus Sidéte, frere de Démétrius, & le fait monter sur le trône de Syrie. Tryphon est painen , O mis à mort. Excès de folies o de debauches dans Physcon: Attale Philometor succède à Attale son oncle, Je fait regretter par ses vices. Il meurt lui-même, après avoir régné cinq ans , & avoir laisse par son testament le peuple Romain héritier de ses Etats. Andronic s'en saisit. Il est vaincu, mené en triomphe, & mis à mort. 348 . S. V. Antiochus Sidete afficge Jean Hyru can dans Jérusalem, & reçoit la ville à capitulation. Il porte la guerre contre les Parthes , & y périt. Phraate , roi des Parthes, est vaincu à son tour par les Scythes. Physcon exerce d'horribles cruautes en Egypte. Une revolte générale l'oblige d'en sortir. Cléopatre sa première femme , est remise sur le trône. Elle implore le secours de Démétrius. & est bientôt obligée de quitter l'Egypte. Physcon y retourne, & remonte sur le

trône. Par son moien, Zebina chasse du trône Démétrius, qui oft tué bientôt après. Le roiaume est partagé entre Cléopaire semme de Démétrius & Zébina. Celui ci est vaincu & tué. Antiochus Grypus monte sur le trône de Sync. Le sameux Muhriaue commence à régner dans le Pont. Mon de Physon.

§. VI. Ptolémée Lathyre succède à Physcon. Guerres entre Grypus & Son fere Antiochus de Cyzique pour le roiaume de Syrie. Hyrcan se fortifie en Judée. Sa mort. Aristobule lui succède , & prendle titre de Roi. Il eut pour succeffeur Alexandre Jannée. Cléspaire chasse Lathyre d'Egypte, & lui substune Alexandre son frere cadet. Guerres entre cette Princesse & ses fils. Mort de Grypus. Ptolenée Apion laisse le roiaume de la Cyrenaique aux Romains. Co tinuation de guerres en Syrie & en Egypte. Les Syriens choisissent pour roi Tigrane. Lathyre est rétabli sur le trône d'Egypte. Il meurt. Alexandre son neveu lui succède. Nicoméde , roi de Bulynie , laisse le peuple Romain son hériter. 414

 VII. Séléne, sœur de Lat' yre, fonge au trone d'Egypte, Elle envoi, pour cela ses deux

deux fils à Rome. L'ainé, qui s'appelloit Antiochus , à son retour passe par la Sicile. Verrès, qui en étoit Préteur, lui enleve un Lustre d'or destiné pour le Capitole. Antiochus, surnommé l'Assatique, après avoir régné quatre ans dans une partie de la Syrie, est déposséde de ses Etats par Pompée, qui reduit la Syrie en province de l'Empire Romain. Troubles en Judée & en Egypte. Les Alexandrins chassens Alexandre leur Roi, & mettent à sa place Ptolémée Auléte, Alexandre en mourant établit pour son héritier le peuple Romain. En consequence, quelques années après, ordre de déposer Ptolémée roi de Cypre, frere d'Aulete, de confifquer ses biens , & de s'emparer de l'Ile. Le célébre Caton est charge de cette commission. 448

# LIVRE VINGTIÉME.

#### ARTICLE PREMIER.

Abrégé de l'histoire des Juis depuis Aristobule fils d'Hyrcan, qui prit le premier la qualité de Roi, jusqu'au régne d'Hérode le Grand, Iduméen.

Tome IX.

D d 478

 I. Régne d'Ariftobule I. qui dure deux ans.
 479
 II. Régne d'Alexandre Jannée, qui dure 27 ans.
 III. Révne d'Alexandra, femme d'A-

 III. Régne d'Alexandra, femme d'Àlexandre Jannée, qui dure 9. ans. Cependant Hyrcan fon fils ainé exerce la Grande Sacrificature.

§. IV. Régne d'Aristobule II. qui dura fix ans. 497

 V. Regne d'Hyrcan II. qui dure 24. ans. 508

 VI. Régne d'Antigone, qui dure à peine deux ans.

# ARTICLE SECOND.

Abrègé de l'histoire des Parthes depuis l'établissement de cet Empire jusqu'à la désaite de Crassus , qui est exposée au long.

#### ARTICLE TROISIE'ME.

Abrése de l'histoire des Rois de Cappadoce, depuis le commencement de ce Roiaume jusqu'au tems où il devint province de l'Empire Romain. 591

Fin de la Table.

### Fautes à Corriger. .

Page 1. ligne 7. l'an 3637. lisez, 3636. Pag. 3. l. 1. à la marge, 1829. lis. 3829. Ibid. Liv. lis. Freinshem, in Liv.

Ib. 1. 20. qu'ils furent tons engloutis. If, qu'il y en eut un grand nombre d'engloutis. Pag. 25. d'erruire la puissance. Iif, s'emparer du territoire.

Pag. 16. 1. 17. pour les Romains, lif. pour les Macédoniens.

Pag. 69. à la marge. Lib. 41. lif. 42. Pag. 83. l. 26. les statues d'or, lif. dorées. Pag. 162. l. 25. contre ces Rois. lif. entre ces Rois.

Pag. 182. l. 22. remporté. lif. remportée. Pag. 193. l. 20. artêt mortel. lif. de mort. Pag. 207. l. 7. coupables de mort. lif. dignes. Pag. 217. l. 26. & aux troupes. lif. & au peuple Romain.

Pag. 229. 1. 28. auditeur. lif. auditeurs.

Pag. 21. 1. 10. Kerrks. Iff. Cyrus.

Ibid. 1. 26. On place &c. Changez ainfi les fix
lignes fuvantet. Quelques Auteurs coient
que cette ville subsisteit déja, & qu'elle
avoit été fondée par une ancienne colonie
des mêmes Phocéens sous le régne de Tarquin l'ancien, vers la 2º année de la 45e
Olympiade, environ fix cens ans avant la
naissance de J. C. & que ceux qui vinrent
s'y établir en suiant Harpagus, en surent
nommés les sondateurs, parce qu'ils augmentérent beaucoup l'étendue & la puissance de cette ville. Cette séconde sondation se
sit la 60 Olymp, environ 340 ans avant

J. C. pendant que Servius Tullius régnoit à Rome.

Pag. 275. 1. 21. en considérer. effacez en. Ib. 1, 24. après décadence, ajoutez, des principaux Erats qui la composent. Ib. 1. 25. sa durée. Ils. leur durée.

Pag. 184. l. 18. que près de cent ans. lif. qu'environ quatre vingts ans.

Pag. 311. 1. 5. homme, lif. hommes. Pag. 348. 1. 11. Pag. 385, 1. 11. 16. 22. P. 387. 1. 17. & 26. Andronic, lif. Aristonic.

Pag. 363.1. 17. du pair. lif. de pair.

Pag. 443. 1. 16. suscite. if. suscita. Pag. 447. 1. 5. se marieroient. Ajout ensemble, Pag. 460. 1. 7. & 8. Leurs vols & leurs concus-

fions. lif. ses vols & ses concussions. Pag. 466. l. 15. leurs sujets. lif. ses sujets. Pag. 469. l. 6. effacez dans.

Pag. 469. 1. 6. effacez dans. Pag. 494. 1. 7. tels gens. Is. telles gens. Pag. 503. 1. 12. décidêt. Is. décideroit.

Pag. 549. l. 28. de piés. lif. de pié. Pag. 612. à la marge. Av. J. C. 17. lif. An. de J. C. 17.





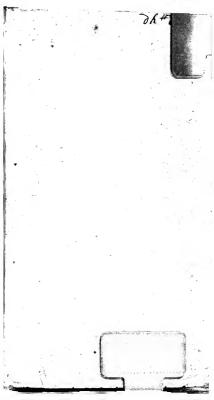

